BATIPHONAIRE

DE

SAINT-GRÉGOIRE



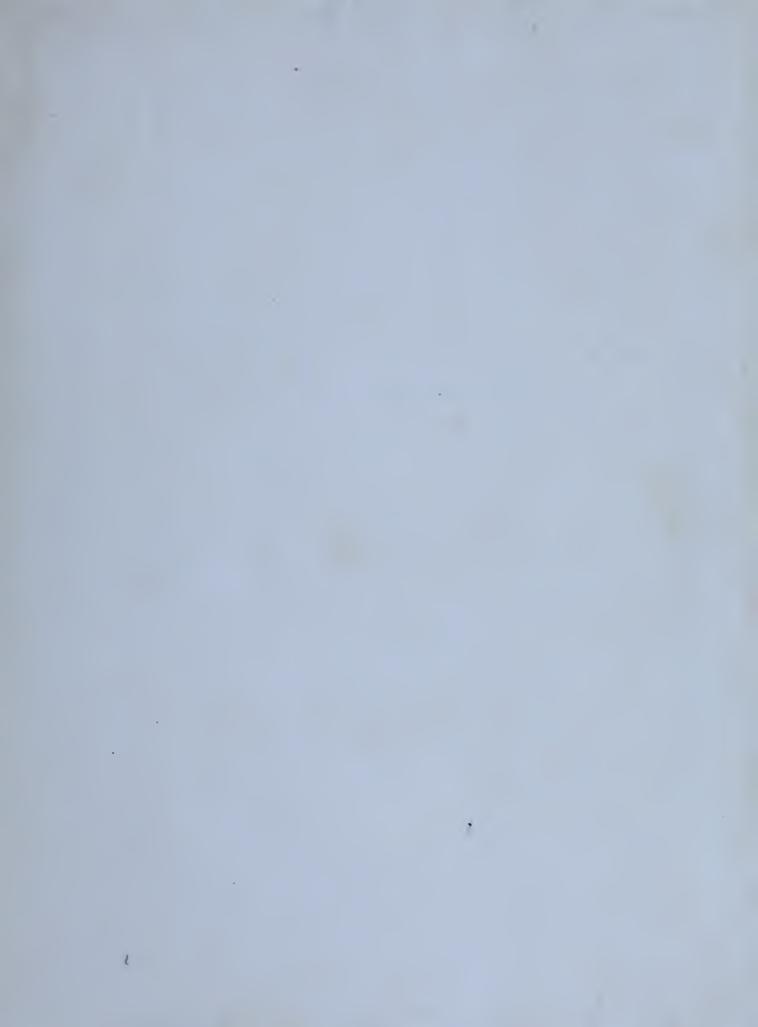



## ANTIPHONAIRE

DE

# SAINT GRÉGOIRE.

Typographie de CH.-J.-A. GREUSE.

### Salanonouge as

DE

# SAINT GRÉGOIRE

### FAC-SIMILE DU MANUSCRIT DE SAINT-GALL

(COPIE AUTHENTIQUE DE L'AUTOGRAPHE ÉCRITE VERS L'AN 790)

#### ACCOMPAGNÉ

- 1º D'une notice historique.
- 2º D'une dissertation donnant la clef du chant grégorien, dans les antiques notations.
- 3º De divers monuments, tableaux neumatiques inédits, etc., etc.

PAR LE R. P. L. LAMBILLOTTE

DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

150 PLANCHES.

BRUXELLES,
- CH.-J.-A. GREUSE, IMPRIMEUR-LIBRAIRE-ÉDITEUR
54, RUE DU PROGRÈS.

1872.



P1..1

PAG 5



S'Grégoire dictant les neumes: tiré de l'Antiphonaire écrit par le moine Hartker \_ X' Siècle. (Bibliot.de S'ball\_N' 390).



### NOTICE HISTORIQUE

SUR

## LE MANUSCRIT DE SAINT-GALL.

En publiant le célèbre Antiphonaire de Saint-Gall, nous ne pouvous nous dispenser de dire quelques mots de son importance et de son irréfragable authenticité. Nous allons d'abord raconter la manière vraiment providentielle dont ce Manuscrit fut porté et conservé à Saint-Gall: ce sera là un premier argument qui suffirait, nous n'en doutons point, pour convaincre tout lecteur sérieux que, dans ce Monument unique, nous possédons véritablement l'œuvre de Saint Grégoire. A ce récit, nous ajoutons des preuves de tout genre, qui confirmeront la vérité de ce fait, et qui pour la bonne foi équivaudront à une démonstration complète et rigoureuse,

Ι.

### SAINT GRÉGOIRE-LE-GRAND ET LE CHANT ECCLÉSIASTIQUE.

Et d'abord, un mot sur l'origine et l'auteur des Mélodies que nous transmet le Manuscrit de Saint-Gall.

Voilà déjà bien des siècles que la science et le vulgaire ignorant s'accordent à qualifier de *Grégorien* le chant usité dans les Églises d'Occident. Une telle croyance doit avoir un fondement; et une tradition si constante, si universelle, suppose nécessairement que l'illustre Pontife mit la main à l'œuvre immortelle qui a popularisé son nom. C'est un point que personne ne conteste.

Mais en quoi Saint Grégoire a-t-il travaillé à l'établissement ou à la

réforme du Chant ecclésiastique? Voilà une question à laquelle il n'est pas facile de répondre d'une manière bien précise.

D'abord, pas un mot sur une œuvre si importante dans les écrits du Saint Pontife qui sont parvenus jusqu'à nous. Pas un mot dans les auteurs contemporains si ce n'est dans le V. Bède qui en parle indirectement (1). Ce silence peut étonner au premier abord : mais il s'explique quand on songe que nous n'avons qu'une partie des ouvrages du grand Pontife, quand on se rappelle que les monuments littéraires du sixième et du septième siècles sont rares aujourd'hui.

D'ailleurs, à défaut de monuments contemporains nous en avons plusieurs d'une époque postérieure, entre autres un d'une autorité grave, s'il faut en croire les Éditeurs Bénédictins des œuvres de Saint Grégoire (D. Greg. Oper., t. IV. Præf.). Ce monument, c'est la vie de ce grand Pape, écrite environ trois cents ans après sa mort par le diacre Jean, et dédiée à Jean VIII, alors assis sur le trône pontifical. Voici comment il s'exprime sur le point que nous examinons:

« A l'exemple du très-sage roi Salomon, touché des douceurs de l'harmonie et inspiré par son grand zèle pour le chant, il compila le Centon Antiphonaire, ouvrage extrêmement utile dans la maison du Seigneur. Il établit aussi une école de Chantres, qui jusqu'à présent ont suivi dans la sainte Église Romaine les règles de modulation qu'il avait tracées. Il leur donna quelques terres, et fit disposer pour eux deux habitations, l'une sous l'escalier de la Basilique de Saint-Pierre, l'autre sous le palais patriarchal de Latran. C'est là que de nos jours encore on garde avec tout le respect convenable l'Antiphonaire authentique, le lit où il s'asseyait pour chanter, et le fouet dont il menaçait les enfants (2). »

Ce récit porte avec lui la garantie de son exactitude. Il est impos-

- (1) Voir Gerbert, de Cantu... Lib. II, t. I, p. 260.
- (2) Vita Sancti Gregorii auctore J. Diacono, lib. II, cap. 6.

Deinde in domo Domini, more sapientissimi Salomonis, propter musicæ compunctionem dulcedinis Antiphonarium centonem Cantorum studiosissimus nimis utiliter compilavit : scholam quoque Cantorum, quæ hactenus iisdem institutionibus in sancta Romana Ecclesia modulatur, constituit : eique cum nonnullus prædiis duo habitacula, scilicet

sible que l'historien ait inventé les circonstances des écoles, du lit et du fouet. Le Pape auquel il dédiait son livre, et toute la Cour Romaine auraient protesté contre une imposture si audacieuse et parfaitement gratuite de la part de son auteur.

Or, il résulte clairement de ce passage que Saint Grégoire s'est réellement occupé de régler le Chant ecclésiastique.

Le chant qu'il arrangea ne fut pas une création entièrement nouvelle : le mot compilavit, employé par notre historien et qu'on retrouve, ou équivalemment, dans Sigebert, Rupert et Walafrid Strabon (1), ne permet pas de le croire; et d'ailleurs en établissant des mélodies complétement-différentes de celles que l'on connaissait avant lui, Grégoire aurait pu être regardé comme un novateur téméraire et multiplier les obstacles que devait rencontrer la propagation de son œuvre.

Ce ne fut pas non plus *une simple collection* des chants usités alors dans les diverses Églises. Ces chants n'étaient pas d'accord entre eux; et pour rétablir l'uniformité il fallait nécessairement les modifier ou faire un choix.

Reste donc que le Saint Pontife, aidé par ses connaissances musicales, ait étudié, comparé, réformé les chants répandus dans l'Eglise, et les ait rendus publics sous une forme également belle et religieuse.

Ne peut-on pas dire aussi que l'inspiration divine l'accompagna dans un travail qui intéressait d'une manière si grave le Culte Sacré? Tel est le sentiment de beaucoup d'anciens auteurs, tels que Saint Odon de Cluny (2), Jean de Muris (3), etc. Gerbert, le docte abbé de Saint-Blaise, a placé en tête du premier chapitre de son livre du Chant un dessin

alterum sub gradibus Basilicæ beati Petri apostoli, alterum vero sub Lateranensis Patriarchii domibus fabricavit: ubi usque hodie lectus ejus, in quo recubans modulabatur, et flagellum ipsius quo pueris minabatur, veneratione congruâ cum Authentico Antiphonario reservatur.

- (1) Gerbert, de Cantu... t. II, p. 2.
- (2) De Musica, passim Apud Gerbert Script. Musicæ.
- (3) Joann. de Muris, Summa Musicæ, cap. III.

  Après avoir dit que le diacre Pierre vit la Colombe mystérieuse se poser sur l'épaule

que nous reproduisons (pl. II), et où l'on voit deux anges déroulant une large bande de parchemin, sur laquelle sont écrites en latin les paroles suivantes tirées d'un manuscrit de Vérone du X° siècle : « Le très-saint pape Grégoire répandait des prières devant le Seigneur, pour qu'il daignât lui envoyer d'en haut le ton qui convenait à ses compositions musicales : alors l'Esprit Saint descendit sur lui en forme de Colombe et illumina son cœur : et il commença enfin à chanter en disant : Ad te levant. Alleluia! » Gerbert cite encore un Auteur anonyme, antérieur au XI° siècle, et dont le récit curieux confirme admirablement ces paroles. Il détaille les circonstances merveilleuses dans lesquelles eut lieu cette révélation : nous regrettons que la longueur de ce morceau ne nous permette pas de l'insérer dans le texte de ce travail : on le trouvera aux Pièces justificatives (N. 4), ainsi que des vers composés en l'honneur de Saint Grégoire, à une époque également fort reculée, et où se trouvent exprimées des idées analogues (N. 2).

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence le dessin qui se trouve en tête d'un autre manuscrit de Saint-Gall, écrit par Hartker, au X° siècle, dessin que nous ont aussi conservé, selon Gerbert, bien d'autres monuments liturgiques : nous l'avons placé au commencement de cet ouvrage (pl. 4). On y voit Saint Grégoire assis sur une espèce de lit (celui-là peut-être dont parle le diacre Jean). Il est revêtu de ses ornements pontificaux ; ses mains sont levées et étendues comme pour marquer la mesure. Sa douce figure rayonne de joie et d'inspiration ; sa tête est environnée de l'auréole des Bienheureux , et il paraît écouter les célestes révélations de la Colombe symbolique , qui repose tranquillement sur son épaule et lui parle à l'oreille.

En faut-il davantage pour faire voir que ce fut là une croyance universelle au moyen âge, puisqu'on pouvait ainsi l'afficher publiquement et charger le pinceau de la montrer aux yeux?

du Pontife, pendant qu'il composait ses chants, cet auteur ajoute : Alii dicunt, et melius forte, quidquid scripsit Gregorius tam in cantu quam in prosa, et materiam et quantitatem et qualitatem a Spiritu Sancto accepit.



HOCQYOQ'CRECORIYS PATRES DEMORE INSTAYRAYITOPYSAYXITETINMELIYS bis year clerysmenteconnminesy BDAte ORDINIBYS PASCENS HÓC SYA CORDA TAYO QYIM PIA SOLLICITIS SOLERTIA NISIBYSOMNI SCRIPTYRE CAMPO. LECIT ETEXPLICYIT CARMINA DIYERSAS SYNTHEC CELEBRANDA PHORAS. SollicitAMRECTIS MENTEM ADHIBETE SONIS. DISCITE YEBBORY LECALES PERGERE CALLES. OyloLAQYFECRECUS. LYNOITE DICTAMODIS. OERBORYNE CYRASONOSNE CYRASONORY UERBORY NORMAS NYLLLFICARPQYEAT Q YICQUID HONORE DI STYDUSCELEBRATHONESTIS. DOC SYMMIS LYNGIT MITIL CORDA CHORIS; Ex Cod Sangallenge 390. X° Soc



Et du reste, quoi de plus naturel? David chantait bien sur la harpe les psaumes que lui dictait le Seigneur, et le chant n'était pas moins inspiré que les paroles. Dieu ne se contentait point de déterminer les prières qu'on lui adresserait dans son temple; il déterminait aussi, par la bouche du Roi-Prophète, comment il fallait les lui adresser, c'est-à-dire, l'air, la symphonie qui convenait à chacune. Serait-il vrai que Dieu ent plus fait pour la Synagogue que pour l'Église? Non, sans doute. Si, dans le cours des âges, il a suscité de savants et pieux personnages pour choisir ou composer les belles prières de notre Liturgie, comment se persuader qu'il n'a pas veillé à ce que le chant fût en harmonie avec les paroles et Divin comme elles?

Aussi, aimons-nous à rapporter ici une conjecture fort ancienne, mais dont au reste nous n'avons garde d'exagérer l'importance : c'est au Cénacle même qu'auraient pris naissance ces saintes mélodies, restaurées par Saint Grégoire avec le concours du premier compositeur, qui ne serait autre que le Fils de Dieu lui-même. L'Evangile nous apprend qu'après la Cène, ils dirent un hymne et s'en allèrent : et hymno dicto, abierunt, (Math., c. XXVI, v. 30). Qu'est-ce que cet hymne? De graves auteurs (4) ont cru que c'était un chant, dont les Apôtres avaient toujours retenu depuis les divines modulations, et d'après lequel s'étaient formées les pieuses mélodies de la primitive Eglise. C'est donc au Cénacle qu'il faudrait remonter pour trouver l'origine du Chant ecclésiastique; et dans cette Cène dernière, qui a valu à l'Eglise tant d'ineffables trésors, le Sauveur du monde aurait encore laisser tomber de sa bouche divine les premiers sons de nos suaves et saintes mélodies. Quand elles commencèrent à s'altérer, Saint Grégoire fut envoyé de Dieu pour les ramener à leur pureté native; et le Maître qui les avait composées, ne put refuser au disciple l'inspiration, dont celui-ci avait absolument besoin pour les retrouver.

Tel est l'immense bienfait dont l'Église est à jamais redevable à Saint Grégoire, et l'on nous pardonnera d'avoir un peu insisté pour en mieux

<sup>(1)</sup> Suarez, t. XIV, p. 204. Il cite Saint Chrysostôme et Saint Augustin.

faire sentir l'inestimable prix. — Un second bienfait, complément du premier, dont il devait garantir la stabilité, c'est l'établissement d'Écoles de Chantres à Rome. C'était un moyen efficace de porter remède aux divergences inévitables et de conserver les saines traditions du Chant ecclésiastique. Avec le système de notation musicale usité alors, l'enseignement oral était tout à fait indispensable pour apprendre à chanter. Dans ces écoles se formaient les maîtres habiles que les Souverains Pontifes envoyaient aux différentes Églises enseigner le chant de Rome. C'est là qu'on gardait religieusement, pour le consulter et en tirer copie au besoin, l'Antiphonaire autographe de Saint Grégoire. Une de ces précieuses copies traversera les siècles, et nous apportera un jour l'œuvre inspirée du Grand Pontife.

II.

COMMENT LE CHANTRE ROMANUS APPORTA DE ROME A SAINT-GALL LE MANUSCRIT QUE NOUS PUBLIONS ET SE TROUVA CONTRAINT DE SE FIXER DANS CETTE ABBAYE.

Après ce rapide coup-d'œil sur l'origine du chant Grégorien, venons à l'histoire de notre Monument.

Nous empruntons les principaux détails du récit qui va suivre à la Chronique d'Ekkeard IV (4). Il importe de dire un mot de la créance que mérite cet auteur. Ekkeard, religieux de Saint-Gall, nommé Ekkeard IV ou Ekkeard le jeune pour le distinguer de trois autres religieux du même nom, 'qui, avant lui, illustrèrent la célèbre Abbaye, florissait dans le XI<sup>e</sup> siècle. Il se distingua par ses connaissances en

<sup>(1)</sup> Cêtte chronique porte le titre de Casus Sancti Galli et n'est que la continuation de l'ouvrage commencé à la fin du IX<sup>e</sup> siècle par un autre moine, Ratper. — Voir aux Pièces justificatives (N. III) ce récit d'Ekkeard IV.

tout genre, et fut disciple de Notker le Teutonique, abbé de Saint-Gall et l'un des plus savants hommes de cette époque.

Quant à sa véracité, voici le témoignage que lui rend l'Éditeur de sa Chronique dans les Monumenta Germaniæ (1): « La Chronique d'Ekkeard IV mérite une pleine confiance pour les faits principaux : car jamais on n'a pu la convaincre de fausseté, et même des témoignages étrangers nous en démontrent l'exactitude. D'ailleurs, il est certain que les faits consignés dans ses Chroniques, il les a puisés, ou dans les traditions des anciens, ou dans les rapports de témoins oculaires et dans quatre auteurs différents, ou bien lui-même les a vus de ses propres yeux. »

Pour les événements que nous allons raconter, son récit est adopté par Mabillon dans ses Annales Bénédictines (2); par le savant Goldast dans son édition de la Vie de Saint Notker le Bègue, et par les Bollandistes dans les notes dont ils ont, à leur tour, accompagné cette même biographie (3).

Munis de telles autorités, nous pouvons hardiment nous engager dans l'exposé des faits, qui rendirent l'Abbaye de Saint-Gall dépositaire du précieux monument que nous donnons au public.

C'était vers 790. Il y avait deux cents ans que Saint Grégoire-le-Grand était monté sur le trône pontifical. Adrien le l'occupait alors, et Charlemagne régnait en Occident. Le chant Grégorien avait été introduit dans la plupart des contrées catholiques, et depuis environ l'année 665, il était suivi à Saint-Gall. Mais, malgré tous les efforts des Souverains Pontifes pour le conserver dans sa pureté, malgré l'envoi

<sup>(1)</sup> Ekkehardi IV relationibus in eo, quod cujusvis facti summa est, maxima debetur fides; cum nunquam falsa effinxisse deprehendatur, imo testimoniis aliunde petitis vera dicere evincatur, et cum certum quoque sit, illum ea, quæ in Casibus refert, ex traditione seniorum, ex relatione testium oculatorum et ex scriptis quaternionibus hausisse, et alia propriis oculis vidisse. (Monumenta German. t. II, p. 72. — Præfatio in Casus Ekkehardi IV.)

<sup>(2)</sup> Ann. Benedict., t. II, p. 185.

<sup>(3)</sup> Acta Sanctorum, April., t. I, 5a. die mensis.

fréquent de chantres habiles formés aux Écoles de Rome, le Chant ecclésiastique était loin d'être uniforme au temps dont nous parlons. De fâcheuses altérations introduites par la légèreté française et la rudesse des gosiers alpestres, pour employer les expressions même du diacre Jean (4), en avaient anéanti le charme et la mélodieuse suavité

Ce grand prince, qui ne regardait pas ces soins comme indignes de lui, s'aperçut avec douleur de cette corruption. Sans se laisser décourager par l'inutilité des efforts qu'il avait déjà faits, il envoya demander au pape Adrien I<sup>er</sup> deux chantres parfaitement exercés dans la pratique des saintes mélodies. Sigebert, le savant Bénédictin Brabançon, a aussi consigné ce fait dans sa vie de Charlemagne.

Adrien s'empressa d'accéder aux vœux du religieux Monarque (2). Deux chantres habiles furent aussitôt désignés pour se rendre en France, fls se nommaient Pierre et Romanus. A une profonde science musicale ils joignaient des connaissances fort étendues sur tout ce qu'on apprenait alors : ils étaient versés dans les sept arts libéraux. A peine choisis pour cette noble mission, ils eurent soin de se munir d'une copie exacte de l'Antiphonaire de Saint Grégoire, et se mirent en route. Ordre leur avait été donné de se rendre d'abord à Metz : c'est par cette Église, dont l'École de chant était déjà célèbre, que la réforme devait commencer, pour s'étendre ensuite graduellement à toutes les parties du vaste empire des Francs. Tel était le plan des hommes, mais la Providence en avait un autre.

Nos deux voyageurs, chargés de leurs précieux Antiphonaires, cum duos haberent antiphonarios, dit Ekkeard, étaient parvenus sans encombre jusqu'à la Rhétie; ce pays correspond au canton des Grisons et à la plus grande partie du Tyrol. Mais en traversant le mont Spetmer, près du lac Potamique, appelé depuis lac de Constance, ils trouvèrent une température bien différente de celle de leur pays (3).

<sup>(1)</sup> Vita S. Gregorii, lib. II, c. 7.

<sup>(2)</sup> Dans tout ce récit, nous suivons pas à pas Ekkeard,

<sup>(3)</sup> On n'est pas d'accord sur la route suivie par nos deux chantres. Les Bollandistes

Le froid piquant des montagnes attaqua la santé de Romanus, et il dut renoncer, pour le moment du moins, à poursuivre sa route. Pour ne point apporter trop de retard dans leur sainte mission, ils décidèrent que Pierre continuerait sa marche jusqu'à Metz, et que Romanus irait le rejoindre quand les ardeurs de la fièvre auraient disparu. Mais au moment de la séparation, une dispute providentielle s'éleva entre les deux chantres de Rome. Comme ils avaient deux Antiphonaires, le malade, à tout événement, voulait en garder un près de lui : Pierre de son côté prétendait que, puisque les Antiphonaires leur avaient été donnés pour Metz, il avait droit de les emporter tous les deux jusqu'en France. Enfin, soit que la chaleur de la fièvre donnât une nouvelle force aux raisons de Romanus, soit plutôt que Pierre n'ait pas voulu contrister son compagnon malade, bon gré malgré, vellet nollet Petrus, il fut obligé de céder, et reprit le chemin de France avec un seul manuscrit.

Romanus demeurait possesseur du second manuscrit; mais que faire, tout seul et malade, dans un pays inconnu, au milieu des montagnes? Saint-Gall était à peu de distance du lieu où la fièvre avait arrêté ses pas, et Pierre sans doute, avant de le quitter, lui avait indiqué cette Abbaye comme un asyle hospitalier, où il ne manquerait pas de trouver tous les soins que réclamait son état. Il se traîna donc, comme il put, vers les portes du monastère, et c'est à peine, dit notre chroniqueur, si la fièvre lui permit d'arriver jusqu'à nous. Dans ces antiques Abbayes, tout pélerin était reçu, pour l'amour de Dieu, comme un ami et comme un frère : mais avec quels transports de joie et d'amour ne dut-on pas accueillir l'envoyé du Saint Père, le porteur d'un si précieux trésor! On fut d'autant plus heureux d'une telle rencontre, qu'au rapport de Gerbert (1), les Supérieurs de Saint-Gall désiraient extrèmement régler

et Mabillon supposent une altération pour le mot Septimer dans le texte d'Ekkeard, et le font passer à Sesto près du lac de Côme. Nous suivons les Éditeurs des Monumenta Germaniæ. — Le mont Septimer ou Septimer appartient à la chaîne des Alpes Suisses, canton des Grisons.

<sup>(1)</sup> De Cantu..., t. I., lib. II, p. 274.

leur chant sur un Antiphonaire authentique, et suivant la tradition romaine. Aussi le malade fut-il environné des soins les plus assidus, et bientôt, grâce aux attentions des bons moines, il parut en état de se remettre en route. Mais ce n'était pas ainsi que l'entendait la Providence.

Pierre avait parlé à Metz de l'aventure de son compagnon, et Charlemagne en avait été informé. Frappé sans doute de l'idée que le fervent Monastère de Saint-Gall pourrait devenir une École de chant plus sûre que celle de Metz; peut-être obéissant à une inspiration du ciel, l'empereur envoie à Romanus un messager pour l'inviter à se fixer parmi les Religieux qui lui avaient accordé une si généreuse hospitalité. « Saints du Seigneur, disait le Monarque par l'organe de son envoyé, en moi seul vous avez gagné quatre couronnes. Romanus était un étranger, et en mon nom vous l'avez recueilli; il était malade, et vous l'avez visité; c'est en moi qu'il a eu faim, et en lui c'est à moi que vous avez donné à manger; il a eu soif, et vous lui avez donné à boire (1). »

Charles faisait donc présent à l'Abbaye de Saint-Gall et du chantre de Rome, et de son précieux Manuscrit. Ce don généreux et l'intérêt si touchant que le grand Monarque témoignait pour eux et pour leur hôte, inspirèrent aux Moines de Saint-Gall une lettre de remercîment et de louanges, qui malheureusement ne nous a pas été conservée.

Romanus, de son côté, ne demandait pas mieux que de rester à Saint-Gall. Il se faisait un véritable bonheur de payer de retour ses charitables bienfaiteurs, en leur apprenant le véritable chant de l'Église Romaine; d'ailleurs, les vœux de Charlemagne étaient pour lui des ordres. Et voilà comment l'Abbaye de Saint-Gall se trouva dépositaire d'une précieuse copie de l'Antiphonaire de Saint Grégoire.

<sup>(1)</sup> Ekkeard IV, Cas. S. Galli, c. III: "Quatuor, inquiens, mercedes vos, Sancti Domini, in me uno acquisistis. Hospes erat, et in me eum collegistis; infirmus, et visitastis; esurivit in me, et dedistis milii in eo manducare; sitivit, et dedistis ei bibere."

#### HI.

QUELLES PRÉCAUTIONS PRIT LE CHANTRE ROMANUS POUR QUE SON MANUSCRIT FÛT CONSERVÉ A SAINT-GALL SANS ALTÉRATION.

Il n'entre pas dans le but de cette notice de dire tout ce que fit Romanus pour initier les Religieux de Saint-Gall aux secrets des Mélodies Grégoriennes, ni les heureux effets de la sainte émulation qui s'établit dès lors entre l'École qu'il fondait parmi ses hôtes et celle que Pierre fonda de son côté dans l'Église de Metz. Ce n'est pas non plus ici le lieu d'expliquer comment, dans les compositions musicales qu'il légua au Monastère de Saint-Gall, il demeura fidèle à la tradition romaine et à son caractère de suavité, Romanè et amænè, dit toujours Ekkeard, tandis que son rival de Metz s'en écartait visiblement, laissant à ses successeurs la fâcheuse influence de son exemple et des principes erronés qu'il avait suivis. Cette comparaison entre les deux Chantres et les deux Écoles pourra venir dans un autre ouvrage. Ici, il est seulement question de voir si Romanus prit les mesures nécessaires pour faire passer intact à la postérité le trésor qu'il avait apporté à Saint-Gall.

Or, voici ce que nous apprend Ekkeard. Après une vie assez longue, toute consacrée à d'utiles travaux, Romanus sentit sa fin approcher, et il se dit : Que deviendra, quand je ne serai plus, ce précieux Antiphonaire, en qui devrait subsister à jamais la pureté du Chant Grégorien? Des chantres ignorants ou téméraires oseront peut-être y porter une main profane pour faire de prétendues corrections, et, comme il est tant de fois arrivé à Metz, Saint-Gall perdra les saines traditions sans qu'il lui reste aucun moyen de les retrouver. Non, s'il plaît à Dieu, il

nen sera pas ainsi. Et il prit la résolution d'imiter à Saint-Gall ce que Saint Grégoire avait établi à Rome avec tant de succès pour son Antiphonaire autographe.

Le sage Pontife avait bien compris que remettre la source première des Mélodies sacrées entre les mains de chantres plus ou moins habiles, c'était s'exposer à d'inévitables altérations : la légèreté, la manie du changement n'auraient pas manqué de porter atteinte au précieux Manuscrit. Aussi avait-il été décidé que ce Monument serait mis sous la protection immédiate de Saint Pierre et reposerait à l'abri de son tombeau. Une place avait été préparée dans la Basilique du Prince des Apôtres pour recevoir le Manuscrit de Saint Grégoire : là il fut déposé et gardé avec une fidélité religieuse. Défense était faite de l'enlever du meuble qui l'avait reçu et qui se nommait Cantarium. Lorsqu'un doute s'élevait, lorsqu'un point difficile partageait les savants, on pouvait alors s'approcher respectueusement de l'Antiphonaire original et en consulter les pages vénérées. L'autorité du Manuscrit devait faire tomber toutes les discussions et juger en dernier ressort.

Rien de plus sage que cette mesure, et Romanus en avait pu apprécier les bons résultats. Il voulut donc se rapprocher, autant que possible, de ce qu'il avait vu dans la Ville Éternelle. L'Abbaye de Saint-Gall avait aussi un autel dédié au Prince des Apôtres : c'est près de cet autel que Romanus résolut de placer le Manuscrit, que Pierre avait été contraint de lui abandonner. Il fit disposer un endroit convenable pour recevoir un tel dépôt : ce fut un autre Cantarium, en tout semblable à celui de Rome. Une boîte, dans le genre de celle qui contenait l'Autographe de Saint Grégoire, fut également préparée : la copie authentique y fut déposée, et là aussi on put venir consulter, confronter, corriger, sans que personne osât se permettre d'altérer le texte par des changements qu'on eût pu à bon droit appeler sacriléges. Aussi, d'après Ekkeard, le Manuscrit de Romanus devint-il comme un miroir poli et dégagé de toute souillure, qui, présenté devant tous les anciens Antiphonaires de l'Europe, reflétait aussitôt leurs altérations et montrait à tous les yeux les tâches qu'il fallait effacer : « Ab inde sumpsit exordium tota ferè Europa... In quo usque hodie, in cantu si quid dissentitur, quasi in speculo error ejusmodi universus corrigitur. »

lci nous avons à réfuter ou à expliquer un passage de Mabillon, qui pourrait induire en erreur. Avant de raconter toute l'histoire de Romanus et de son Manuscrit, telle que nous venons de l'exposer nous-même, il dit, en parlant de l'Ecole de Metz, qu'elle étendit son influence sur la France entière, et il ajoute : « De là vient qu'Amalaire parle souvent de l'Antiphonaire Messin comme de celui qui servit de règle à tous les autres, et auquel fut rendu conforme celui même de Saint-Gall (1). » Ces paroles sont inexactes ou n'ont point de sens, à moins qu'on ne les entende de Manuscrits possédés à Saint-Gall et à Metz, antérieurement à ceux de Pierre et de Romanus, et alors peu nous importe. Or, telle paraît être la pensée de Mabillon. En effet, peut-on croire qu'il admette ici que le Manuscrit de Romanus fut réglé sur celui de Pierre, puisque, deux lignes plus bas, il raconte absolument comme nous l'origine commune de ces deux copies de l'Autographe de Saint Grégoire? — S'il a voulu dire que, dans le cours des âges, le Manuscrit de Saint-Gall s'éloigna de Saint-Grégoire, et qu'il fallut recourir à celui de Metz pour le ramener à la pureté primitive, son langage manque absolument de clarté; et de plus, pourquoi intervertir l'ordre des événements? Pourquoi parler de correction avant d'avoir parlé du Manuscrit qui en aura un jour besoin? — D'ailleurs, si tel était vraiment le sens qu'il faut donner aux paroles du célèbre critique, nous le réfuterions par tout ce que nous avons déjà dit sur les moyens employés par Romanus pour éloigner de son Manuscrit toute corruption, et par tout ce que nous pourrions ajouter sur la négligence de Pierre à rester sidèle au chant de Rome (2).

<sup>(1)</sup> Annal. Benedict., t. 11, p. 185. "Unde Amalarius non semel meminit Antiphonarii Mettensis, in exemplum cæterorum: ad cujus normam etiam Sancti-Gallense conformatum est. Rem fusius explicat Ekkehardus monachus, etc."—Puis l'histoire abrégée du chantre Romanus.

<sup>(2)</sup> Gerbert, de Cantu, t. I.

Ajoutons qu'il est encore plus difficile d'expliquer d'une manière satisfaisante les mots qui suivent la vague assertion que nous venons d'examiner. Mabillon nous apprend que la chose est plus longuement expliquée par Ekkeard : Rem fusius explicat Ekkehardus. Que veut dire le savant Bénédictin? De quelle chose entend-il parler? Ekkeard certainement ne dit rien qui puisse faire croire que le Manuscrit de Saint-Gall ait été réglé sur celui de Metz : bien plus, il prétend que le premier se conserva plus pur que le second.

Malgré le nom imposant de Dom Mabillon, on nous permettra de ne pas nous arrêter plus longtemps à des assertions trop vagues et trop obscures pour mériter quelque confiance. Du reste, ce n'est pas la seule fois que Mabillon s'est mépris quand il a voulu parler de questions qu'il n'avait pas suffisamment étudiées : c'est ainsi qu'il a confondu les Lettres significatives de Romanus avec la Notation alphabétique qu'on trouve dans quelques rares manuscrits (4).

Concluons avec Gerbert, qui avait fait, lui, des questions de chant l'objet spécial de ses travaux, qu'il n'est en aucune façon permis de dire que l'Antiphonaire de Saint-Gall est venu de l'Église de Metz: « Neutiquam dici posse San-Gallense Antiphonarium a Metensi Ecclesia esse repetitum (2). »

IV.

PREUVES QUE LE MANUSCRIT DE SAINT-GALL EST LE MA-NUSCRIT MÊME APPORTÉ PAR LE CHANTRE ROMANUS.

Nous avons deux sortes de preuves : des preuves extrinsèques, tirées de la tradition écrite ou orale, et des preuves intrinsèques, ressortant de l'examen du Manuscrit en lui-même et dans son entourage immédiat.

<sup>(1)</sup> Ann. Benedict., t. IV. — Append., p. 688. Voir à la fin du volume l'explication des lettres de Romanus.

<sup>(2)</sup> De Cantu. . . t. I, lib. II, p. 275.

### 4º PREUVES EXTRINSÈQUES.

D'abord il y a un témoignage négatif, qui nous paraît d'une grande force : c'est qu'avant MM. Danjou et Fétis, dont nous discuterons bientôt les raisonnements, personne, du moins que nous sachions, n'avait élevé un doute sur l'identité du Manuscrit conservé à Saint-Gall avec celui qu'y déposa Romanus.

Dire comment il a pu échapper à toutes les révolutions qui ont bouleversé la Suisse; comment il n'est pas devenu la proie du vandalisme
protestant, quand ces hérétiques se rendirent maîtres de l'Abbaye : ce
n'est pas chose facile assurément. Mais après tout, ce fait ne doit pas
nous étonner plus que la conservation de toute la bibliothèque : Dieu
veillait sur ces précieux Monuments des vieux âges. Il nous serait
agréable de suivre de siècle en siècle les événements qui ont eu quelque
rapport à notre Antiphonaire; mais le silence des écrivains de Saint-Gall
ferait croire qu'ils sont peu nombreux et peu importants. Contents d'inscrire en tête du catalogue de leurs livres (4) le titre de leur Manuscrit,
ils ne songèrent pas à faire connaître les incidents, qui ont pu marquer
sa route à travers les âges. C'était un trésor dont personne ne leur contestait le prix; et pour eux, il leur suffisait bien de se transmettre de
génération en génération la merveilleuse histoire de Romanus, de se
montrer la *Theca* vénérable où reposait son manuscrit.

C'est ainsi que pendant de longs siècles ce monument ne fixa l'attention d'aucun savant. Seulement, à une époque déjà reculée, la main de quelque érudit avait ajouté à côté du titre, Antiphonarium B. Gregorii M., la réflexion suivante :

LIBER PRETIOSUS, ITEM GRADUALE, ET ABSQUE DUBIO ILLUD IPSUM ANTIPHONARIUM S. GREGORII MAGNI, QUOD CANTOR ROMANUS AB AUTOGRAPHO

<sup>(</sup>i) Le catalogue actuel, qui est du savant bibliothécaire Ildésonse Ab Arx, ne date que d'un demi-siècle au plus. Mais il est sait d'après les anciens catalogues.

Romano descripsit, et a Papa in Germaniam missus, in theca secum ad Sanctum Gallum attulit.

Il était réservé à un membre de la Société des Amis de la Musique de Vienne, M. Sonnleitner, de tirer de l'oubli cette copie authentique de l'Antiphonaire Grégorien. Frappé du récit d'Ekkeard, il résolut de visiter la Bibliothèque de Saint-Gall. Ses démarches furent couronnées d'un plein succès, et il demeura convaincu que le manuscrit du n° 359, était réellement celui de Romanus. C'est vers 4827 qu'eut lieu cette importante découverte. Vers le même temps, l'Empereur d'Autriche en fit extraire un fac-simile pour la Bibliothèque de Vienne.

Un autre artiste de la même ville, M. Kiesewetter, ne tarda pas à visiter aussi l'antique Monastère, et il en rapporta la même conviction. Il publia en fac-simile quatre lignes de cet incomparable Monument liturgique : c'était un des graduels commençant par Ostende. M. Bottée de Toulmon a reproduit en France ce fac-simile, sur lequel MM. Danjou et Fétis devaient appuyer leurs erreurs.

Au témoignage des deux artistes Viennois, nous aimons à joindre celui du savant Éditeur de la chronique d'Ekkeard dans les Monumenta Germaniæ (4). Il n'hésite pas à affirmer que le Manuscrit conservé à Saint-Gall est le Manuscrit même de Romanus, comme il est, dit-il, évident par une foule de signes : ut ex multis indiciis patet.

Il est remarquable en effet que personne n'a été à Saint-Gall sans demeurer parfaitement convaincu de l'authenticité du Manuscrit qu'on y garde. Pour comprendre mieux encore d'où résulte cette démonstration, irrésistible aux yeux de la bonne foi, examinons de plus près notre Monument.

### 2º PREUVES INTRINSÈQUES.

Commençons par dire en quel état se trouve à présent le Manuscrit de Saint-Gall. Il est formé de feuilles d'un parchemin très-solide,

<sup>(1)</sup> Monumenta German., t. II, p. 102, en note.

qui a été jauni et aminci sur les bords, à force d'être manié depuis tant de siècles. Sa forme est celle d'un carré long. Il s'ouvre dans le sens de la largeur : ce qui donne des pages hautes, mais étroites. La couverture est formée de planches. Sur chaque face se trouve adaptée une plaque d'ivoire. La plaque supérieure présente des figures que nous reproduisons (planche IV), et où l'on reconnaît les caractères des sculptures Étrusques : elles sont extrêmement anciennes. Les figures, distribuées entre plusieurs carreaux, sont renfermées dans un encadrement, qui se retrouve sans les figures sur la plaque inférieure. Le tout est contenu dans une boîte très-simple et qui n'est d'aucune valeur archéologique.

Sur la première page, à côté du titre, on voit la phrase citée plus haut : Liber pretiosus; etc. Ensuite vient une dissertation, dont l'auteur est inconnu et qu'on trouvera aux Pièces justificatives (N. IV).

Tout ce qui précède la page 24, et tout ce qui suit la page 158 est d'une date plus récente et ne vient pas de Saint Grégoire. Nous l'avons supprimé dans notre édition.

Cela posé, venons aux preuves de l'authenticité. D'abord, ce Manuscrit est très-ancien. En effet :

- 1º Il a fallu de longues années pour user ainsi par le frottement le parchemin si fort qui en compose les feuilles.
- 2º Les caractères et surtout la majuscule A que l'on voit en tête diffèrent très-notablement des lettres qu'on trouve dans les Manuscrits qui ne sont pas antérieurs au X° siècle ; pour les Paléographes ce sera là une preuve sans réplique,
- 3º Les messes pour la nuit, l'absence d'office pour les Saints d'une époque postérieure au pape Adrien I<sup>er</sup>, le silence complet sur les processions usitées depuis à certains jours, etc., sont autant d'indices manifestes d'une très-haute antiquité (1).

Mais ce n'est pas assez de prouver l'antiquité : il faut prouver l'identité avec le Manuscrit de Romanus. Or, cette identité résulte des indices

suivants, dont chacun pris séparément ne suffirait peut-être pas, mais qui réunis, et corroborés par la tradition, forment une démonstration sans réplique:

1º Les Lettres significatives dont parle Ekkeard, que Romanus ajouta aux neumes et que Notker expliqua, se trouvent dans ce Manuscrit.

2º La fête de Saint Grégoire est la plus récente de celles qu'il contient; et, en effet, ce fut vers le temps de Romanus que son culte fut autorisé comme on le voit par un décret du Concile de Clovehoe, tenu en 747.

3º Il est certain que le Manuscrit de Romanus était à Saint-Gall, au XI° siècle, du temps d'Ekkeard. Or, celui qu'on y garde encore ne peu être différent de celui qu'on y venait consulter à cette époque. En effet, il n'a pas été écrit à Saint-Gall, puisque rien, absolument rien ne l'indique, et que certainement un religieux de cette Abbaye n'aurait pas manqué d'y mettre la fête du Saint Fondateur, et de Saint Benoit devenu, dès le VII° siècle, le second père de ces Moines. — De plus, il n'a pas été apporté du dehors : il resterait quelque trace d'un fait si important et de la disparition du véritable Antiphonaire de Romanus. On saurait par qui, comment, avec quelles circonstances tous ces événements se seraient accomplis.

4º Enfin, une autre preuve se tire des plaques d'ivoire et des figures qu'elles portent. Tout cela n'a pas pu se faire au IXº siècle : personne n'eût été assez habile. Il paraît donc extrêmement probable que ces plaques sculptées vinrent d'Italie avec le Manuscrit lui-même : ce qui confirme admirablement le récit d'Ekkeard, et ne permet plus de révoquer en doute l'origine Romaine de cette copie de l'Antiphonaire Grégorien.

Il y aurait encore quelques autres preuves à faire valoir : mais en voilà suffisamment, nous le pensons, pour établir un fait d'ailleurs si peu contesté. V.

#### OBJECTIONS DE MM. DANJOU ET FÉTIS.

Après tant d'arguments, est-il bien nécessaire de s'arrêter aux vagues objections de MM. Danjou et Fétis? Nous ne pouvons le croire. Cependant il ne sera pas inutile de discuter leurs raisons : cela nous fournira l'occasion d'ajouter quelques éclaircissements qui ne seront peut-être pas dépourvus de tout intérêt.

Il faut d'abord remarquer que ni l'un ni l'autre n'a vu le Manuscrit; que tous les deux, auteurs de découvertes dont ils se sont exagéré l'importance, ont cru leur gloire intéressée à faire voir que notre Antiphonaire n'était point authentique : voilà déjà deux préventions qui ne sont pas en leur faveur. Mais gardons-nous de les condamner sans les entendre! Voyons leurs preuves.

Nous n'avons qu'un mot à dire à M. Danjou. Trompé par le fac-simile de M. Bottée de Toulmon, il s'est imaginé que le manuscrit de Saint-Gall n'avait pas de ces Lettres que nous appelons significatives; et, comme Ekkeard dit formellement que Romanus en mit dans son Manuscrit, il en a conclu que le Manuscrit de Saint-Gall n'était pas celui du Chantre envoyé par Adrien. Pour se convaincre que le Manuscrit de Saint-Gall a des Lettres Romaniennes, il suffit de jeter un coupd'œil sur notre édition. Nous invitons M. Danjou à le faire sérieusement, et nous ne doutons pas qu'il ne convienne avec bonne foi de sa méprise. Seulement, nous regrettons pour lui du fond de l'âme que, sur un fondement si peu solide, il se soit permis de suspecter la véracité des Chroniqueurs de Saint-Gall.

Quant à M. Fétis, il mérite une réfutation plus longue.

Faisons tout d'abord paraître son grand argument. La raison par laquelle il attaque surtout l'authenticité de notre manuscrit, c'est que

Saint Grégoire n'a pas écrit en neumes, et que par conséquent la copie de son Autographe ne peut pas être écrite en neumes. Certes, voilà qui est sérieux, et mérite grandement considération. Nous pourrions d'abord répondre : le Manuscrit est écrit en neumes, il est authentique, donc l'Autographe est écrit en neumes. Mais répondons directement : Sur quoi repose l'argument de notre adversaire? Le voici : M. Fétis croit avoir remarqué je ne sais quelle ressemblance entre les neumes et les anciens alphabets septentrionaux (1). Partant de ce point qu'il admet presque sans examen, et sans autorité vraiment sérieuse, l'aventureux musicocraphe de Bruxelles affirme que les neumes sont d'origine barbare, et qu'ils ont dû être apportés en Italie par les Lombards, Or, poursuit-il, les Lombards n'ont pu faire connaître ce système de notation avant l'année 593, et il devait ètre fort peu répandu lorsque Saint Grégoire écrivit son Antiphonaire. Il a donc préféré, on ne peut en douter, la notation vulgaire dont parle Boèce, et qui était faite avec les caractères de l'alphabet latin,

Tout cet échafaudage d'érudition et de conjectures pèche par la base. En effet, avant qu'il fut question de Lombards en Italie, il était question de neumes. Le docte abbé Gerbert cite (2) un manuscrit qu'il donne comme très-ancien et antérieur à Saint Grégoire. On y lit : caveamus ne neumas conjunctas nimia velocitate conjungamus...; et plus loin : quidquid cantet... Neumata dulci diaphonia Symphoniace terminet, etc. Voilà le mot neume employé deux fois dans un sens parfaitement conforme à celui que nous lui donnons, et il est impossible qu'il ne désigne pas une notation musicale. Telle est aussi la pensée de M. Nisard, qui a consacré de longues et savantes recherches à prouver l'antiquité de la notation neumatique (3).

Nous ajouterons une conjecture, qui nous paraît avoir sa force. Presque tous les auteurs anciens, qui parlent de l'œuvre de Saint Gré-

<sup>(1)</sup> Gazette musicale, année 1844, p. 214.

<sup>(2)</sup> Gerbert, Script. music., t. I. Instituta Patrum... p. 7.

<sup>(3)</sup> Revue archéologique de M. Leleux, année 1849.

goire, se servent du terme de centon, centoniser. Or, que veut dire ce mot? N'est-il pas dérivé du grec κεντεω, qui signifie aiguillonner, poin-conner; et ne pourrait-on y trouver quelques relations avec les points, les virgules et tous les autres signes neumatiques?

Le mot neume lui-même, évidemment formé du grec νευμα, en latin nutus, signe, nous fournit une observation qui n'est pas indifférente.

M. Fétis prétend que les neumes sont d'origine barbare : mais alors comment se fait-il que leur dénomination soit grecque? Est-il vraisemblable que la chose nous vienne du Nord, quand le nom est emprunté à la Grèce?

Mais sans nous arrêter à ces arguments philologiques que nous donnons seulement pour ce qu'ils valent, nous avons des preuves positives que Saint Grégoire a écrit en neumes. Nous avons déjà parlé, au premier chapitre de ce travail, d'un dessin qui représente le saint Pontife dictant ses mélodies sous l'inspiration divine. Or, le Moine qui recueille ses airs écrit en neumes. Qu'on veuille bien se rappeler que ce dessin remonte au X° siècle, et que, d'après Gerbert, on le retrouve dans beaucoup de vieux Manuscrits.

De plus, on peut voir, aux Pièces justificatives (N. I), un extrait d'un Manuscrit antérieur au X° siècle et dont Gerbert fait grand cas : il y est dit formellement que Saint Grégoire neuma les chants sacrés, neumatizavit. — De pareils témoignages valent sans doute un peu mieux que les conjectures de notre adversaire.

Ajoutons qu'en suivant l'idée de M. Fétis on ne comprend plus qu'il y ait tant de manuscrits notés en neumes. Nous savons que les Antiphonaires de France furent corrigés, ce sont les expressions même du Moine d'Angoulème (1), d'après les Manuscrits envoyés de Rome par le pape Adrien. Si l'Antiphonaire de Saint Grégoire et par conséquent ses copies étaient notés en lettres et non pas en neumes, comment les livres qu'on régla sur ces exemplaires n'offrent-ils aucune trace de ces mêmes

lettres? Celui de Montpellier, il est vrai, présente à la fois la notation littérale et la notation neumatique : mais il y en a tant d'autres où la première manque absolument! M. Fétis pourrait-il expliquer ce fait? Tant d'Antiphonaires neumés supposent nécessairement que quelque grand ouvrage de chant sacré fut noté de cette manière, et consacra, pour ainsi dire, la notation neumatique.

Enfin, nous avons un argument qui paraît décisif, et qui, pour le dire en passant, démontre aussi que le Manuscrit de Montpellier ne peut remonter au-delà du Xe siècle. Le célèbre Saint Odon de Cluny qui vivait précisément dans ce X° siècle, raconte (1) que ses Moines le supplièrent de noter tout l'Antiphonaire en lettres, qu'il appelle des notes utiles: ut utilibus notis totum Antiphonarium describeretur. Il le fit, et de cette manière, dit-il, les enfants mêmes pouvaient apprendre beaucoup d'antiennes en peu de temps et sans maître : non audientes ab aliquo sed regulari tantummodo descriptione. Il ajoute que jusqu'alors les chanteurs ordinaires n'avaient pu y parvenir, après avoir étudié le chant pendant cinquante années; et son témoignage est confirmé par tous les auteurs du moyen âge. — Plus loin il dit clairement qu'il obtint ce résultat en notant les antiennes avec des lettres. L'interlocuteur que Saint Odon met en scène s'écrie aussitôt : mirabile est valde quod dicis, et nostri Cantores ad tantam perfectionem nunquam aspirare potuerunt. Le saint Abbé lui répondit : erraverunt potius, frater, et dum viam non quæsierunt, toto vitæ tempore in vanum laboraverunt. Il est constant, d'après ce passage, que Saint Odon chercha une voie nouvelle, et que celle qu'il trouva ne fut autre que la notation littérale, D'où il faut conclure qu'avant lui on ne notait point les Antiphonaires en lettres, au moins dans les Monastères de l'Ordre de Saint Benoît; et pour qui n'ignore pas combien cet ordre était répandu dans toute l'Europe cela revient à dire que cet usage n'existait nulle part. On

<sup>(1)</sup> Gerbert, Script. mus., t. I, p. 251. — Voir à la fin du volume (Pièces justific., n. II), le passage entier de Saint Odon.

peut donc affirmer qu'il est l'auteur de cette innovation, et que par conséquent Saint Grégoire n'a pas noté en lettres, mais en neumes.

Une dernière observation ne peut manquer de frapper nos lecteurs : c'est que M. Fétis lui-même n'est pas bien sûr de ce qu'il avance. Il a depuis abandonné l'opinion que nous venons de combattre et a voulu donner aux neumes une origine orientale. Cette nouvelle assertion n'a pas plus de fondement que la première. Parmi les innombrables systèmes de notation musicale usités chez les divers peuples de l'Orient, et dont nous avons des modèles sous les yeux, aucun, nous pouvons l'affirmer, ne ressemble de près ou de loin au système neumatique. C'est seulement dans les livres de Chant ecclésiastique, employés en Orient depuis J.-C., qu'on retrouve quelques signes musicaux, qui se rapproches des neumes. D'après nous, l'origine de cette notation serait toute chrétienne; sortie de la Judée avec le christianisme, elle dut se répandre également dans les différentes parties de l'Église. Mais cette opinion demanderait des preuves et des éclaircissements qui nous mèneraient hors de notre sujet.

Les autres objections de M. Fétis sont bien moins sérieuses.

« Le manuscrit de Saint-Gall n'est pas une copie de Saint Grégoire, parce que c'est un Graduel et non pas un Antiphonaire. » Il est très-vrai malheureusement, que ce Manuscrit ne contient que les Graduels (1), c'est-à-dire les chants qui avaient lieu entre l'Épître et l'Évangile. Mais qui a dit à M. Fétis que ce chant n'était pas une Antiphone ou chant alternatif (avri et  $q\omega v\eta$ )? L'érudit musicographe sait très-bien que du VIII° au XI° siècle on appelait Antiphonaires tous les livres de chant, et rien n'est plus commun dans les auteurs de cette époque que cette manière de parler. Ainsi, nous ne disons pas, non plus, le Graduel de Montpellier, le Graduel de Saint-Evroult, etc.,

<sup>(1)</sup> Ce nom vient de gradus, gradin, parce que le chantre montait sur les degrés de l'Ambon pour se faire mieux entendre. Ce chant est appelé graduel-répons, parce que le chœur ou tout le peuple y répondait. (Amalar., cap. IV).

quoique ces manuscrits ne contiennent que les chants du livre que nous appelons aujourd'hui *Graduel*.

Si l'on nous demandait comment il a pu arriver que Saint-Gall n'ait que cette partie authentique des Chants de Saint Grégoire, nous répondrions que sans doute le reste fut emporté à Metz par le compagnon de Romanus. Dans ce cas il faudrait admettre que leurs Manuscrits n'étaient pas deux copies différentes des mêmes chants, mais qu'ils se complétaient l'un l'autre et ne formaient à eux deux qu'un seul Antiphonaire Grégorien entier. Au reste, rien n'empêche de croire que Romanus soit allé plus tard à Metz, prendre copie de la partie qui lui manquait. Cela est d'autant plus probable que plusieurs Manuscrits de Saint-Gall sont encore là pour attester que l'office y était complet, écrit dans la même notation et avec les mêmes lettres Romaniennes ou significatives.

La troisième objection de M. Fétis consiste à dire, d'après le facsimile Ostende, publié par M. Kiesewetter de Vienne, que le Manuscrit offre des altérations mélodiques. Tout le raisonnement de notre adversaire est fondé sur un texte de Guy d'Arezzo. Or, ce texte n'est pas authentique : Gerbert qui a édité les œuvres du Moine de Pompose le rejette parmi les pièces apocryphes (1). — Mais nous avons une réponse meilleure encore à donner à M. Fétis : il a confondu deux morceaux de chant commençant par Ostende, et la prétendne altération qu'il signale, vient uniquement de ce qu'il a cherché dans l'un le chant qui appartenait à l'autre : il pourra constater lui-même sa distraction. Et voilà à quelles étranges méprises on s'expose, quand on veut apprécier des Monuments qu'on n'a point vus, et qu'on ne connaît que très-imparfaitement (2)!

Enfin, M. Fétis prétend qu'il y a du désordre dans la notation. Encore une assertion téméraire. Pour dire qu'il y a du désordre dans

<sup>(1)</sup> Script. Mus., t. II, p. 30, vide notam.

<sup>(2)</sup> Voir M. Nisard, Études sur les anciennes notations.

une notation, il faut sans doute savoir comment elle est quand elle est régulière; or, ce n'est pas l'étude d'un morceau de quelques lignes qui peut apprendre cela. Aussi la remarque de M. Fétis prouve-t-elle qu'il ne connaît pas suffisamment notre Manuscrit : si l'on voit de temps en temps des neumations superposées l'une à l'autre, on ne doit pas s'empresser de crier à la confusion. En effet, la confusion n'existe pas, même dans ce cas, si l'on peut aisément reconnaître à quelle syllabe du texte elles appartiennent; or, dans notre Manuscrit, cela est toujours très-facile : la notation, comme on peut le voir est très-nette, très-lisible et tous les signes sont parfaitement distincts.

Arrètons-nous là. En terminant cette discussion, nous aimons à nous persuader que les objections d'une critique tracassière n'auront réellement servi qu'à mettre dans un nouveau jour le prix et l'authenticité de notre Manuscrit.

#### VI.

# COMMENT NOUS SOMMES PARVENU A NOUS PROCURER LE FAC-SIMILE DU MANUSCRIT DE SAINT-GALL.

Je regrette d'avoir à me mettre en scène. Mais ceux de mes lecteurs qui connaissent les sévères règlements de la Bibliothèque de Saint-Gall, auraient droit de s'étonner si je gardais le silence sur ce point ; je dois satisfaction à une curiosité si légitime.

Depuis quelques années, je m'occupais activement de la restauration du Chant Grégorien. Des voyages en Belgique, en France, en Angleterre et en diverses parties de l'Allemagne, m'avaient fait passer sous les yeux un grand nombre de vieux Manuscrits, et je n'étais pas sans en avoir retiré de vives lumières sur cette grave question.

Pour compléter mes études, je me rendis à Metz au commencement des vacances de 1848. Je savais que cette ville avait possédé autrefois

de précieux Monuments liturgiques; même qu'elle avait eu de célèbres Écoles de chant; j'espérais que le temps y aurait laissé au moins quelques débris de ces antiques richesses : j'appris avec douleur que la tourmente révolutionnaire avait tout emporté.

Cependant je n'eus pas lieu de regretter ce voyage. Il me donna l'occasion de faire connaisance avec l'excellent Monsieur de Salis. Cet estimable Savant eut l'obligeance de me montrer son beau Manuscrit neumé du X° siècle. Surtout il me parla avec éloge et admiration des trésors liturgiques de Saint-Gall. Moi, qui en avais déjà entendu parler dans le même sens, je n'eus pas de peine à me laisser persuader, et me voilà parti pour le célèbre Monastère.

Arrivé à Saint-Gall dans les premiers jours de septembre, je me transporte à l'Abbaye. Quel ne fut pas mon désappointement, lorsque j'appris que la Bibliothèque ne pouvait s'ouvrir devant moi. Les vénérables Chanoines, à qui la garde en est confiée, étaient absents : ils avaient profité du temps des vacances pour entreprendre un voyage. Cette circonstance, qui d'abord me contraria singulièrement, avait été ménagée par la Providence pour me faire arriver au but vers lequel j'aspirais.

Je vais trouver Monsieur de Waguener, Landamman du canton; je lui expose mon ambarras: « Mon long voyage sera inutile; la restauration du Chant grégorien deviendra impossible; les honorables Ecclésiastiques qui auraient pu me mettre sous les yeux le Manuscrit de Saint Grégoire, sont absents pour longtemps peut-être, et je ne puis attendre leur retour. » Mes raisons impressionnèrent favorablement le digne Magistrat. Le Secrétaire du Landamman reçut l'ordre de m'accompagner: il devait déposer entre mes mains le précieux Antiphonaire, et veiller à ce que je fusse enfermé dans une des salles du Monastère pour l'étudier à loisir. Il devait ensuite me laisser sous la garde et la haute surveillance du Concierge.

Nulle condition ne m'avait été faite, et je me trouvais en présence du célèbre Manuscrit. Après l'avoir examiné avec soin, après avoir vérifié son authenticité, l'idée me vint d'en faire tirer une copie pour l'em-

ployer à la Restauration que j'avais projetée. Je sis venir un jeune calligraphe, à la main intelligente et serme, et, sous mes yeux, il commença un fac-simile de cet Antiphonaire, jusqu'alors enseveli dans l'obscurité.

Rien ne s'opposait à mon heureuse entreprise, et j'allais recueillir le fruit de ma constance, lorsqu'un incident, quelque peu dramatique, faillit détruire mes plus belles espérances. Nos travaux s'étaient prolongés; ils duraient déjà depuis plusieurs semaines. Or, voiçi qu'un beau jour, vers la fin de septembre, les Bibliothécaires reviennent enfin de leur pérégrination. On jugera sans peine de leur surprise et peut-être de leur premier mouvement de légitime indignation, en voyant un Étranger occupé avec le plus grand sang-froid du monde, à copier leur plus précieux manuscrit. Quant à moi, je ne pouvais être troublé de leur apparition : la défense m'était complétement inconnue. Bientôt on apprit du Concierge que j'étais là par ordre exprès du Landamman : mais restait à savoir si ce Magistrat lui-même avait le droit de dispenser du réglement. Les Bibliothécaires se réunirent dans une salle voisine de celle ou j'étais établi, et là, on délibéra sur ce qu'il y avait à faire. Cependant, je continuais à collationner sur l'Original le travail de mon calligraphe, avec assez de calme en apparence, mais sans pouvoir me défendre, je l'avoue, d'une certaine préoccupation. J'entendais, en effet, une partie de la conversation, et je savais assez d'allemand pour comprendre qu'il ne s'agissait de rien moins que de m'empêcher d'emporter cette copie, à laquelle j'attachais une si haute importance.

Enfin, la porte de ma chambre s'ouvrit, et l'honorable chanoine Greith se présente devant moi : « Monsieur, me dit-il, nous avons un réglement qui nous défend expressément de laisser copier les Manuscrits confiés à notre garde; c'est tout au plus, si nous permettons d'en reproduire quelques lignes. » En même temps, il me montrait l'article du réglement qui, disait-il, était affiché dans la Bibliothèque. Je lui fis humblement remarquer que je n'avais pas songé à prendre connaissance de ce réglement, et que l'Antiphonaire avait absorbé

toute mon attention. Je lui parlai de l'autorisation illimitée du Landamman. Je lui exposai l'objet de mes travaux, les recherches que j'avais déjà faites, les résultats qui les avaient couronnées, et je le priai de considérer que, pour mon dessein, ce n'était pas un fac-simile de quelques lignes qu'il fallait, mais un fac-simile de tout l'ouvrage. Touché de mes raisons, il voulut bien me promettre de plaider ma cause devant la Commission chargée de la Bibliothèque.

Le lendemain, je reçus sa réponse : elle était des plus favorables. Non seulement on me permettait de continuer la copie que j'avais entreprise, mais on me promettait encore de la faire collationner avec soin, et de me donner une attestation de son exacte conformité avec l'Original.

Cette bienveillante promesse me fut tenue avec fidélité, quand je revins l'année suivante achever ma copie; et nous reproduisons ici cette attestation, telle qu'elle nous a été remise, écrite en français, par M. le Directeur Doyen du Chapitre:

Nous, Soussignès Directeur et Bibliothécaire de l'Abbaye de Saint-Gall, nous certifions et attestons que la Copie en FAC-SIMILE de l'Antiphonaire de Saint Grégoire, sub N° 359, que Monsieur Lambillotte fit exécuter par le calligraphe M. Naef, a Saint-Gall, est, d'après ce que nous avons vu, parfaitement conforme au Manuscrit, surtout en ce qui concerne les signes de la notation.

DONNÉ A SAINT-GALL, CE 2 JUIN 4849.

Ont signé:

CH. GREITH, DOVEN, DIRECTEUR,

L. G'MÜR, BIBLIOTHÉCAIRE.

J'appris dans ce second voyage que le cardinal Antonelli venaît d'écrire à Saint-Gall, afin d'inviter les honorables Chanoines à recevoir deux prêtres, qu'il leur enverrait pour prendre copie de l'Anti-

phonaire de Saint Grégoire. On répondit à Son Éminence que ses envoyés seraient les bienvenus; mais qu'ils avaient été devancés dans cette œuvre par un Jésuite, venu du fond de la Belgique. Le Cardinal aurait alors renoncé, pour le moment du moins, à poursuivre son entreprise.

Et voilà comment la Providence a remis entre nos faibles mains ce précieux dépôt, et nous a chargé de le communiquer aux amateurs de la véritable Musique d'Église. Puisse l'étude de cet incomparable Monument ramener aux vrais principes du Chant Sacré, des Savants distingués, qui se perdent en de vains systèmes, au lieu de remonter aux Sources authentiques des Mélodies Grégoriennes! Puisse la diffusion de notre Antiphonaire contribuer efficacement à rétablir dans le monde l'Unité liturgique!



## PIÈCES JUSTIFICATIVES.

#### Nº L

#### SAINT GRÉGOIRE INSPIRE POUR LE CHANT.

Beatissimus Namque Gregorius, Sanctæ Romanæ atque Apostolicæ Sedis Doctor et Pontifex, conspexit teneram fidem et populum (sic) ad Christum conversos, paganorum adhuc retibus oberrantes, qui ad nundinas vel ad nuptias, aut aliqua gaudia celebrantes, exercebant jocum atque ludibria, sicut usque adhuc hunc ritum tenent. Exiebant in diebus festis de ecclesiis, ubi stabant ad officium divinum faciendum, et infinitum dimittebant Dei officium, et discurrebant ad musicorum melodia, quæ exercebantur in ludibria. Et tunc cogitavit, si esset ei placitum per musicorum artem in Ecclesia laudem, sicut David in veteri testamento fecerat, et preces fudit ad Dominum, ut donum ei in carminibus dedisset. Tunc nocte illa vidit sanctam Ecclesiam ornatam et compositam, quasi musa cantum suum componit, ut ipsa Ecclesia filios adoptivos, quos in baptismo novi proli Christo ad salutem regeneraverat quasi gallina pullos suos sub alis suis congregans, et ad exercendam Deo Patri laudem coercens, et quasi sub uno dragmæ tegmine tabellulæ, ubi scripta era ars musica, nomina tonorum et neumatum numero, et vocum genera, atque cordarum et modulationis cantico metri atque symphonii, simul et scematæ.

"Post alia: "Et tunc namque beatissimus Gregorius iterum preces fudit ad Dominum, ut hoc, quod viderat per donum Spiritus Sancti gratia Deus illi eos ostendisset: et descendit Spiritus Sanctus super eum in specie columbæ, et illustravit cor ejus, et sic jam componere cæpit, atque disponere omnia per Spiritus S. Gratiam. Disposuit atque neumatizavit antiphonarium, instruxit cantorum scholæ, et cantica melodiis alternantibus modulis dulcisona carmina miscuit, letantes chori ordinate in ecclesiis atque compositæ doctrinam instruxit, ut Clericorum multitudo bene docti disciplinæ artis imbuti, regularibus instrumentis dediti, insimul coadu-

nati unus spiritus, et una fides erat in eis, medullis cordis, gemitibus inenarrabilibus cum Spiritu Sancto agens in una æquitate concordantes voce simul et mente, omni affectu, totis nisibus, sincera devotione, humili preces, rigidum pectum, directum collum, benigna voce proferunt ex ore sibilum, atque organum imponunt, dirigunt voces ad astra cælorum, adequanturque cum laudes angelorum humili preces laus clericorum. Composuit choros in Ecclesia sicut triplices acies pugnatorum per directum ordinate paratagiis, tres deinde ad Olympiadis jocum exemplo, ubi illa proba exercebantur, et magister per medium ibat, etc. (sic).

Extrait d'un ancien traité de Musica, c. 3. Quomodo per Beatum Gregorium fuit inventa. Voir Gerbert, de Cantu... T. II, p. 2.

#### Nº 11.

Nous reproduisons ici deux pièces de vers latins, fort antiques, que l'on chantait jadis en l'honneur de Saint Grégoire. Elles sont toutes les deux extraites de Manuscrits de Saint-Gall appartenant au X° siècle. Elles confirment la tradition universelle qui attribue à Saint Grégoire la régularisation des Chants liturgiques.

- " Hoc quoque Gregorius patres de more secutus
  - " Instauravit opus, auxit et in melius.
- " His vigili Clerus mentem conanime subdat
  - " Ordinibus, pascens hoc sua corda favo.
- " Quem pia sollicitis solertia nisibus omni
  - " Scripturæ campo legit, et explicuit.
- » Carmina diversas sunt hæc celebranda per horas,
  - » Sollicitam rectis mentem adhibete sonis.
- " Discite verborum legales pergere calles,
  - " Dulciaque egregiis jungite dicta modis.
- " Verborum ne cura sonos, ne cura sonorum
  - " Verborum normas nullificare queat.
- " Quidquid honore Dei studiis celebratur honestis,
  - " Hoc Summis iungit mitia corda Choris. "

Extrait du manuscrit 390, de Saint-Gall. C'est le manuscrit du

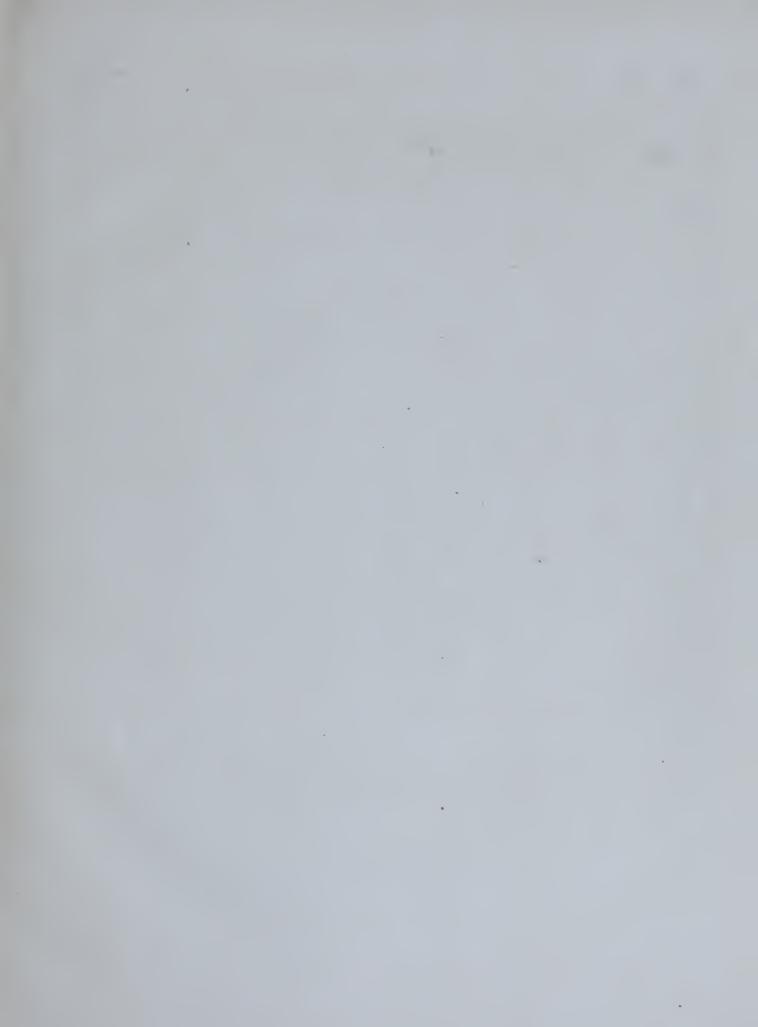



Le Moine Harlker présente à l'autel de S'Gall un Antiphonaire écrit de sa main Z'Siècle.

(Bibliot de S'Gall\_N° 390)

moine Hartker. — La planche III représente ce moine offrant son manuscrit à Saint-Gall.

Cette seconde pièce prouve spécialement que Saint Grégoire régla non-seulement le Chant de la Messe, mais encore celui des Heures Canoniales.

- " Gregorius præsul meritis et nomine dignus
- " Unde genus ducit, summum conscendit honorem;
- " Tradidit hic cantum populis, normamque canendi,
- " Quod Domino laudes referant noctuque dieque
- " Hic vitam scribens hominum moresque bonorum,
- " lisdem gestorum mala non tacuit manifesta
- " Omnia, sed post hæc senior plenusque dierum,
- " Transiit ad Dominum felix feliciter ipse.
- » Et quid te per plura morer fastidia lector?
  - " Quod docuit fieri, fecit et ipse prior. "

#### Nº III.

### EXTRAIT D'EKKEARD IV. (Casus Sancti-Galli, c. 3.)

Maxime autem (Hartmannus abbas) Authenticum Antiphonarium docere, et melodias romano more tenere sollicitus. De quo Antiphonario altiora repetere operæ pretium putamus. Karolus imperator cognomine Magnus cum esset Romæ, Ecclesias Cisalpinas videns Romanæ Ecclesiæ multimodis in cantu, ut et Johannes scribit, dissonare, rogat Papam tunc secundo quidem Adrianum, cum defuncti essent, quos ante Gregorius miserat, ut iterum mittat Romanos cantuum gnaros in Franciam. Mittuntur secundum regis peticionem Petrus et Romanus, et cantuum et septem liberalium artium paginis admodum imbuti, Metensem Ecclesiam, ut priores, adituri. Qui cum in Septimo lacuque Cumano aëre Romanis contrario quaterentur, Romanus febre correptus, vix ad nos usque venire potuit; antiphonarium vero secum, Petro renitente vellet nollet, cum duos haberet, unum Sancto Gallo attulit. In tempore autem, Domino se juvante, convaluit. Mittit imperator celerem quemdam, qui eum, si convalesceret, nobiscum stare nosque instruere

juberet (quod ille quidem, patrum hospitalitati regratiando, libentissime fecit) : Quatuor, inquiens, mercedes vos Sancti Domini in me uno acquisistis. Hospes erat, et in me eum collegistis; infirmus, et visitastis; esurivit in me, et dedistis mihi in co manducare; sitivit, et dedistis ei bibere. Dein uterque, samâ volante, studium alter alterius cum audisset, emulabantur pro laude et gloria, naturali gentis suæ more, ut alterum transcenderet. Memoriaque est dignum, quantum hac emulatione locus uterque profecerit, et non solum in cantu, sed et in cæteris doctrinis excreverit. Fecerat quidem Petrus ibi iubilos ad sequentias, quas Metenses vocat, Romanus vero romane nobis et contra et amænæ de suo iubilos modulaverat; quos quidem post Notker, quibus videmus verbis ligabat; frigdoræ autem, et occidentanæ, quas sic nominabat jubilos; illis animatus ætiam ipse de suo excogitavit. Romanus vero, quasi nostra præ Metensibus extollere fas fuerit, Romanæ Sedis honorem Sancti Galli cœnobio ita quidem inferre curavit. Erat Romæ instrumentum quoddam et theca ad antiphonarii authentici publicam omnibus adventantibus inspectionem repositorium; quod a cantu nominabant cantarium. Tale quidem ipse apud nos adinstar illius circa aram apostolorum cum authentico locari fecit, quem ipse attulit exemplato antiphonario; in quo usque hodie, in cantu si quid dissentitur, quasi in speculo error ejusmodi universus corrigitur. In ipso quoque primus ille literas alphabeti significativas notulis, quibus visum est, aut susum, aut jusum, aut ante, aut retro assignari excogitavit. Quas postea cuidam amice querenti Notker Balbulus dilucidavit.

## Nº IV.

Nous publions ici la dissertation qui se trouve à Saint-Gall en tête du Manuscrit. Elle n'est pas exacte sur tous les points : par exemple, on y dit, par une distraction inconcevable, qu'au Samedi Saint notre Antiphonaire ne donne pas l'Antiphone Vinea, tandis que tout le monde peut voir qu'elle y est fort bien. De plus, nous ne savons pas à quel Antiphonaire imprimé l'Auteur compare l'Antiphonaire de Saint-Gall; et celui qu'ont édité les Bénédictins de Saint-Maur dans les œuvres de Saint Grégoire (tom. III), se rapproche plus de notre Manuscrit que ne semblerait le dire cette dissertation. — Quoiqu'il en

soit, nous n'avons pas cru devoir supprimer une pièce qui, malgré quelques inexactitudes, nous semble importante et curieuse :

A) Hunc codicem de vetustissimo Autographo desumptum fuisse elucet ex eo quod, exceptis S. Sylvestri, S. Martini, S. Cæsarii, ac S. Gregorii M. festis, nullum aliud de Confessore, nec aliquod de Virgine non Martyre occurrat; quod in eo Vigilæ Epiphaniæ et Ascensionis desiderentur; quod de Processionibus, jam in diebus S. Marci, Rogationum, Purificationis, Palmarum haberi solitis, nulla fiat mentio; quod festo S. Joannis duæ Missæ, et festo S. Joannis Baptistæ, ac Sabbatho Sancto, præter missam Vigiliæ, alia in nocte assignetur; quod festa S. Felicis, S. Petri ad vincula, S. Genesii, S. Augustini, Decollationis S. Joannis, Nativitatis B. V., S. Mauritii, S. Dionysii, S. Callixti, et Omnium Sanctorum, quæ in Editis habentur, hic et multo minus in Autographo, non inveniantur. Et præter memorata, adhuc in aliis ab Antiphonario inter opera Gregorii M. edito deflectat, v. g:

- Pag. 32. Hic codex alterum Benedictus assignat.
- Pag. 41. Hic in festo S. Joannis habet duas Missas.
- Pag. 43. Hic addit laus tibi, etc.
- Pag. 45. In hoc nulla Vigilia Epiphaniæ.
- Pag. 45. Hic dominicam infra Epiphaniam nominat Dominicam I post Epiphaniam.
- Pag. 53. Hic bis celebrat Natale S. Agnetis.
- Pag. 53. In Purificatione nihil in hoc de Processione.
- Pag. 57. Festus dies Gregorii M., qui omnium est recentissimus hic pro festo Cathedræ S. Petri ab Adriano interponitur.
- Pag. 72. Dominica II Quadragesimæ dicitur Vacat.
- Pag. 100. Hic omittitur Antiphona Crucem tuam.
- Pag. 105. In Sabbatho S. omittitur Antiphona Vinea.
- Pag. 106. Rubrica hic missam in nocte denuntiat.
- Pag. 113. In Litania hic nihil de Processione.
- Pag. 114. Omittitur hic festum Inventionis S. Crucis.
- Pag. 115. Ponitur dedicatio Basilicæ S. Mariæ ad Martyres.
- Pag. 116. Nulli dies Rogationum.
- Pag. 117. In Vigilià Pentecostes nec Litania nec Benedictus est.
- Pag. 121. In festo S. Joannis Baptistæ unica missa hic assignatur, omisså illå in nocte quam Edita habent.
- Pag. 126. Festum S. Benedicti hic abest.

Pag. 145. Dominica XXIV post Pentecosten hic vocatur Dominica quinta ante Natale Domini.

Pag. 151 Nullum Alleluia pro uno Confessore.

His adde quod Codex iste Sola Gradualia integrat referat, Introitus autem Offertoria ac Communiones solum primis initiis notet; ac ante paginam 24, et pos paginam 158 recentiora et Antiphonario B. Gregorii M. aliena exhibeat.

B) Alterum caput, ex quo pretium hujus Codicis emetiendum venit, cælaturæ sunt, in duabus tabulis eburneis asserem operculi obtegentibus elaboratæ. Harum prima, in areâ primà duos armatos exhibet, in mutuum occursum properantes, et vehementi concertatione colloquentes. Horum unus, fig. 1, nudus est, dextrâ hastam inversam tenens, sinistram attolens, sinistro pede tergo canis cujus cauda oppido longa est imposito. Alter, fig. 2, dextram extensis digitis in alium protendit, sinistrâ arcum remissum tenens, et de humero sinistro pharetram ferens, togâ ad tibias usque vestitus. In margine arbor aliqua sacra ejus generis, quod in Vasis Hetruscis observatur, ramum videtur protendere.

Secunda area alios armatos, itidem colloquentes sistit. Prior, fig. 3, quadricipitem pugionem in extensà dextrà tenet, et lævà scutum præfert capite galeà tecto, quæ sursum in duo cornua assurgit, et deorsum dependens utramque aurem tutatur.

Toga licet sit longa, brachia tamen et dextrum pedem nuda relinquit. Alter, fig. 4, manu hastam in humero lævo gestat, et dextra alterius scutum prehendit, brachiis et pede sinistro itidem nudis. Humi quædam cucurbitæ species cum caule visitur.

Tabula secunda, in areâ primâ, duos viros hastis sese petentes exhibet. Hic prior dextrâ lanceâ adversarium petit, sinistrâ eum capite apprehendens, fig. 5. Alter, flg. 6, ictum scuto excipiens, dextrâ hastam in adversarium torquet. Uterque togâ cingulo ligatâ vestitus est, pede uno nudo; et vestis circumligatæ extrema lacinia, ut in fig. 2 et 4, aura levatur.

In secunda area miles, fig. 7, sago, femoralibus, ac ocreis ornatis vestitus, lævâ virum, cui manus à tergo vinctæ, tenens, fig. 8, in eum manu dextrâ hastam vibrat, et alius quidam, fig. 9, mulierem aliquam, fig. 10, invadens veste retinet.

Has sculpturas sine hæsitatione Hetruscas, vel Græcas ante Periclis tempora, esse pronuntiandas existimo. Prætermisso enim quod, ut Quintilianus de Hetruscis cælaturis observavit, rigentes sint, in eis capillaturæ ac vestium forma plane eadem est quæ ab eruditis pro notà characteristicà Hetruscorum operum traditur, et in Editis illico a Græca et Romana distinguitur. Sunt enim hic, non in iis, capilli capitis in strias ducti, circum colla fissi, et lincâ transversali detonsi et non nihil inflexi, figg. 1, 4, 5, 7, 8, 9. In fæmina vero in duos longos cincinnos compositi coram dependent, fig. 10. Capita jam diadema orna, figg. 2, 7, 8, 10, jam galeæ tegunt striatæ, fig. 3, quæ et sursum in duo cornua ascendunt, fig. 3, 5, et deorsum in duabus laciniis aurem tutantibus dependent, fig. 3, 6, 8. Exceptis figuris 1 et 7, viri et mulier togå longå ac levi vestiti sunt, eå tamen solum aliqui induti sunt, figg. 5, 8, 9; cœteri corpus potius eâ involvunt, pectore, brachiis et pede uno nudis relictis, fig. 2, 3, 4. Eas alii circa lumbos cinctas gerunt, fig. 2, 3, 6, et unus eam, ut Romani dein consuevêre, et præcinctam et succinctam habet, fig. 5. Peplo, quod velo, in sacro ministerio hodie haberi solito, haud absimile est, omnes utuntur; ejus extrema pars ab humeris dependens aurâ sustollitur, fig. 2, 4, 6, 8, et velum in altum aere elevatur, fig. 2, 9. Uni, pepli loco, lacinia quædam triangularis denticulatis oris à tergo dependet, fig. 8. — Togæ, pepla et galeæ, plicis modo hetruscis artificibus proprio sulcatæ cernuntur. Diversus est amictus militis, fig. 7, qui in brevi sago, cum arctis et longis manicis, in femolaribus, in ocreis anterius apertis, posterius clausis, et ad poplites pertingentibus, ac in peplo consistit, omnibus punctis quibusdam ornatis.

Barbam unica facies milities præfert. Formas hastarum, arcus, pharetræ, fig. 2, pugionis, fig. 3, arboris sacræ, hic occurentes, uti et speciem canis, cum collario et longå caudå, in editis figuris hetruscorum, invenies easdem.

- C) Hunc codicem esse ipsum abs Romano Cantore descriptum ex his liquet :
- 1. Est is alicujus antiquissimi codicis apographum.
- II. Notis musicis appositæ in illo cernuntur illæ litteræ Alphabeti significativæ, quarum Ekkehardus IV meminit.
- III. Notæ musicæ, et litteræ prima capitalis A iis quæ in aliis Manuscriptis visuntur, multum absimiles sunt.
- IV. Nullum nec leve indicium detegitur codicem istum in S. Gallo exaratum fuisse quæ tamen, si a nostris fuisset scriptus, abesse non poterant, cum S. Galli festum non omisissent.
- V. Certum est Apographum per Romanum Romæ sumptum, tempore Ekkehardi IV et Minimi, desinente sæculo undecimo, S. Gallum possedisse, et in hoc codice possidere adhuc, cum sæculo nono sit scriptus, nec copia apographi romani dici queat.
  - VI. Est, ne usu frequentiore attereretur, thecæ illigatus.

VII. Huic thecæ ligneæ cooperiendæ selegit cantor Romanus duas tabulas eburneas, hetruscas sculpturas referentes, quæ prius, ut ex foraminibus patet, alii asseri affixæ fuerant (1). Inferius autem latus cupro deaurato vestivit. Theca omnis peregrino quodam ac insolito opere confecta est. — Certo argumento, cum Antiphonario, et ejus thecam seu operculum et cum thecâ et tabulas eburneas Italià allatas fuisse. Superat enim omnem fidem has sculpturas seu imitatione, seu proprià inventione sæculo nono quemquam stylo hetrusco elaboràsse.

Locus, in quo Ekkehardus IV in Casibus Monasterii S. Galli de hoc Antiphonario loquitur, sic habet: " Erat Romæ instrumentum quoddam et theca ad Antiphonarii " authentici publicam omnibus adventantibus inspectionem repositum, quod a cantu

- " nominabatur Cantarium; tale quidem ipse (2) apud nos ad instar illius circa
- anner Arrest-lemme and a theories land for it was a total life and land
- » aram Apostolorum cum authentico locari fecit, quem ipse attulit, exemplato
- » Antiphonario; in quo usque hodie, in cantu, si quid dissentitur, quasi in speculo
- » error ejusmodi universus corrigitur.
  - " In ipso quoque primus ille litteras alphabeti significativas notulis, quibus visum
- » est (3) aut susum aut jusum aut ante aut retro assignari excogitavit, quas postea
- » cuidam amico quærenti Notker Balbulus dilucidavit. »

Pergit Ekkehardus Minimus: " Abinde sumpsit exordium tota fere Europa,

- » et maxime Germania sive Teutonia, secundum modum et formam, sicut in mona-
- » sterio S. Galli viri peritissimi ediderunt, C. Notkerus Balbulus, et Romanus,
- » cæterique Magistri correxerunt juxta exemplum authenticum Antiphonarii Gregorii,
- » elegit cantare et hunc ritum modulandi servare, quem etiam omnes usum
- » appellårunt. »

In Codice 578, page 54, Ekkehardus IV hæc habet : " Sed Romanum febre

- " infirmum hic Gallenses quidem retinuimus; qui nos cantilenas Karolo jubente
- » edocuit, et Antiphonarium e suo exemplatum in Cantorio, sicut Romæ est, juxta
- " Apostolorum aram locavit. "

<sup>(†)</sup> Monasterii, in Westphaliâ, in bibliothecâ S. Pauli, codem modo vita S. Ludgeri cooperculis eburneis, inclusa est, quæ inscriptiones romanas referent: RVEVS PROBIANVS VICARIVS ROMÆ.

<sup>(2)</sup> Romanus Cantor ad preces Caroli Magni a Papà in Germaniam missus.

<sup>(3)</sup> Locus corruptus.

Rien ne prouve que le texte soit corrompu. Nous le publions tel qu'il est dans Pertz, qui en explique le sens de cette manière. (Mom. Germ. tom. 2, p. 105): Notæ musicæ et signis et litteris alphabeti constabant. Signa vocis elevationem et demissionem regebant; litterulæ, utrùm cantus citò, morosè, increscendo, fortiter leniter, sit proferendus, monent. (Note de l'Éditeur.)



Extérieur de la theca du Ms 359



OMINI CA PRIMADE AD YENTY DNI STATIOADSCM ANDRIAM. POSTPRESEPE ANTIPHONA A DINTROITUM



NIMAMMEN D'S M'S LATE CONFIDO

nonerubesca. PSALMUS. Vias cuas due

ADREPETENDU Dirige me bineriraterium

RESPON SORTU GRADUALE

Sincer se qui te expeciant

non confundement vomine

notas sac mi bi & semmas

The ast edoce me.

Allfly I A serve of the s

Adre dne leuau. ADCOMMYNIONF.

One daber being. PSAT Benedezestrit.

ADRIPTINDY. Ofcende not the.

NAT+ · S. 1UCIAf.

RGO dexista institutam.

RGO dexista institutam se odista lni
quirextem.

V l'ropter ea unxit ter de us

oeus tums oleo laetur.

of it is y har -with of w.

JH. Ostfuls Egracu.

Of Offerencer. manor: CO Ostfuls E.

DOMINICA. 11.

RGENesion. Speciel decoris e sus

veus manifeste ve met.

Vongrega

fanetos eins qui or dinane

runt

ve sus super sacrificia.

Att. La Satus sum. V. Stantes eras.

DOM1 N1CA . 111.

AG audece In dno semp.

RyQ vissedes vomine super che

rubim exerta potentiam tu

in the state of t israhel Incende qui dedn cif velue ouem 10seph. p of M S. M. S. M. S. S/M. MILELVIA Excua oo mine potentiam taam By Je ne not still ur saluos factas nos. OF B enedixifer die ADCO Orene pufilla. FFRIA. 1111. orace caela RGT ollie por tal principel vel rex gloriae.

V Dist ascender Inmoncem von mini". aux que frabit Inloco sancto e .A.S. A . n / c 1. J. V. h. J. JON. MAT us Innocens ma nibus & mundo com de Ry Prope est vominus omnibus Inuocamubus e um omni buf qui in no cant eum in nerry , who is

the to man in the first of the series of meum & benedicat omnif TO NOTA ME TO ME T caro nomen sancum cuss Of Confostamina & in. Of Anemorus. co Ecce vurgo con. FERIA. VI. rope esco. die. JA VV FI - ps-nAnAl. 211. RGO frende nobil somme

o. C. N. C. C. A. T. 14 Th die noby - V. J. J & (= 1. 1 , n N. l. l. d. ) V Benedixifu vo m rom tu am auesti

captinizatem 1200. Of Of a convertent ADCO & ccedif verne. SABBATO IN X11 · 11CT. ens & oftende nobsf-orgue ad rum occursus emp " M OS. Nº F. -in " 1 of Elina Note Ed Julie mum euf. e Menyern modelen glo ri VC ach enar e us adminuat firmamenum.

RG Insole posute taberna culum su Exple ramquam spon

sur procedens de tralamo suo .... voque adsummum erus. RGO omine deuf virium connerte No NY OF A NO. 10. tuam & salui erinus. mine poten o Minterna . C. F.A mam ruam & vem Saluos facial nos. S. . NE. N. . . AP 1. M. AM . 121 of delans winder ut saluos sacras nos. of fill " Ling No Line. V Q viregif ifrahel Inten with de qui deducif uelur onem 10 fenh qui s'edes super-cherubim ap pu

Auc " " I I I ac . . . A is the Calle Com coram offraim iamin & manage? YMNUS TRIUM PUERORY. enedictus of Infirmamento cae li .n h. n of Me Flaudabilis & glorio suf infac cu lu. Benedicte omna operar Domin Do mino Benedicive caeli Domino. enedicue angeli so mini Benedicue vomino. 14 . 1 = 4/1. IN R ~ T TAR NO VIIImnum dicite & super exal tate eum Insae cului et. Benedicine m " - / of . F. / N J. M. quae quae super carlos sunt Domino Benedicue omnes rentes roman Domino Benedieure sol &.

1, n/. 12 V 14.12 031/5 luna Domino. Ymnam dicite. Benedicte stellae caeli comino. Be nedicke ymber & ros Domino. 1 N. K. Cm Benediewo monmes spiritus pomi Bénédiette ignis & estus commo. 1/25/1- 1 s/1 / N /. M. Benedicte noctes & dies domino. 1 ~ ~ ~ N. N/P M. / / 1, 2 /2 A/. A Benedicite tenebrae & lu men oommo. Ymnum dierre: Benedicte singus & auma commo. Benedicite pruina & niuer vommo. VALVE W. VILLE - WE I I WE KIEVE Benedicre sulgura & nu bes Benedicat' Ymnum dietre. 11, 151 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . M. . M. Benedicite montes & colles sommo. 1 - J N M S: 11 1 3 11 15 Benedictte omma nascenna ver

x1:15 / / ny.n:1/1. Benedicue maria & flumna com 1. m / 1 / 5 / 1 / 1. / N / 1. no. Benedictre fontes somuno. Benedictre cocte & omnia quac mo uenrur În a qui domino. Ymnu. 11-51 1- 1 N L. 1 " S. M. Benedictre volucres caeli comino. 11451 11/4 114 1 Benedictre bestiae & un merse pero 1. 1 N J. M. M V V N. M ( " V ... ra Domino. Benedicite filiz 1, " 1. A/. 1 V V NV. 1, 14/1. bominum comino. Vmonum. enedicat rubel oomino Benedictee Sacer dotel vomini domino. Benedici N. Silli S. 1 102 1. 7/12 V V NV. A. MIS te serui domini domino I INT INTANTORY. Benedicte Spirous & animae inftorum comino. Benedicte sanet & bumiles

. Ar The war are. M. W. Jommo. Vmmum. corde 11 1 - 11 m = 1/2 / W( = - = = = 7 / 5/1 / 5. re as misabel T T MANNE oo mino. AND PT YOUNDANDS YII Imnum dicree & super ex alta te eum Insae lie. T viregif isruhel michde qui deducif nelver ouem 10 in sedes super obern Mi : 1 = 1M. appare coram estre 0 / Se / P/= 17-10: 03 17 15 Bemamm &. 1777 . Will I Will Mon of M. M. Jews Xerca manasse-, ten mine poventiam ye falus? ulam & uent

facial not- ADOL Exultu lang.

Co Exultant ut grgas.

DOMINICA 1111

\$M emento nostra dne.

R6/1 summo caelo. V. Caela enarrant.

ALLELYIA.

ctto tu. O visttu nos Insalu tam tuo. ADOS Nue marra.

(O E ce virgo concip

INVIGIT NATE ONI.

Ryb odie scie tis qui u nem & do lép

minus & saluabre vos

minus & saluabre vos

ma ne videbrus glo

riain eus.

51 DOMINICA EVENTRIJ

IPSA ~191LLA TUNCATE

Tollice portas. ADCO Renelabeur.
INPRIMO GALLI CANIV.

Ons orece adme.

RGT ecum principium in di vircual at ae Insplendor MA Town Town This I N m you 1. 11 to bus sancro rum exurero note in Kland Man A digner goods to te luciserum genui re, 1 S S I I I S EE 1 mN S. G. V Digue rominus rommo me sixualio - と がきったりれかからんの sede adeximpme my J The - S AL Are no you r. m. Donec ponam Inmucol' thos " N. C. T. G. JAK. A. J. . I M SEY! Scabel lun pedum morum. LLILVÍA Oominus over adme filmsmeus

ofin ego bo

die NN A.A. wirn nin. gemu re. Of Lacrentur cache ADCO Insplendombus *fcorum* IN PRI MO DILUCUIO: ux sulgebu hodie

· / - IT is death - of .. you RGB énedicus qui ne nu 1 11 nomine oomim dent dominust & il Inger nobil domme 1 1 1 1 1 1 1 2 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I A domino um est & est miru b e In coult and mand of ... n. n. n. h. le Inoculy notors AllFIULA STORT - W TO STORT O ominut regna un docorem. VN NSEI N. - Sell S. = p'BIT MINOS dum Indum vo m r no sicherone nus sorerra dine & preunxn se vistate AD 01 Of emm firmanur. ADCO Exulte film IN DIE NATIUITATIS DN1 STA AD SCM PITRI M-UER NATIS EST NOBIS I Camare dno 11 A DR. Norm Sein

Ry Viderum om nes fines ten rae salutare oe i noftri nibilate oeo om nis ter rie. Noum fecre mis salum re sum conspectum gentum re uela uri TILLIVIA. 1 - 1 - 1 1 A notus Oies sanenficatus illuxer no bis

ve nite gentes & adorate vominum qui bodie "descenda lux ma gna luper terram. OF Turfunt cael. ADCO Viderum omf. INNAIT S. STEPHANI. A t enim sederunt principes.

RGS ede runt principes & ad uer sum me loqueban tur & luiqui per secuii sunt me. V Adivua me domine ... ... ... 15, 1 2.14 m rul 3.11 veus meus salum me fac propier ---・ハンノ - たかた 7/2 - たすかなか misericordiam tuam. 1 V TM. 19 = 7 13 11 Just ALLELVIA Vide o caelos aper cos & incym services in tem adexiris vistue" tir vej. " - "OFT nvi Aute tua d. IF Elegerunt ptr. AD (1) Video caelos: INPRIMA MISSA·S·10H. go autem sicut oluce. 

VA dadnuntiandum ma di justi ne - w= .cc; イルパナルランこんり mi séricordiam ru 7 11 1 4 10.00 S. 50 16 27 & nerttatem tu permoctem. AD OF Gloria & honore AD CO Magnes est glores IN NATE SCI 10 HANNIS. nmedio ecclesiac. RGA pitt sermo Inter fra quod disci pulus il le non more turn. nd I I I Y I nosmith V g ed sic eum volo manere 5/2/2 vonec ueur tu me sequere. ALLEIVIA Hic of Discipulifit le qui teftimonium perhi Scimul not it was De his essamus quia vie

est testimonium euis.

Of I ustus ut palma . ADCO Exut Sermo.

INNATE INNOCENTUM.

RIA nome noftra sieut passer.

receptie est delaqueo uenartium.

V Laqueur

Trust & nos libera

To sur est.

To nos libera

To sur est.

To nos libera

To sur est.

To sur es

fumus adversum nostrum In no

mine vo mini qui sectt

caelum & terram:

Te martyrum can de datuf lau dat exercitus oo mune:

OFAmmanru co Vox Inrama aud INNAT+·S. S11 UESTR1. A Sacerdotes tur dne Ind Rycece sacerdos ma gnus qui Indre buf su is pla cu ut de o. V. Nonest In uentus simily illi conserua gem excelsi. Of Invenidand. COB eauf serul q. kt ian sia ad. S. Maria. A Vultum tuum depcat. RCO iffusu est gratuu In la buy

u if propter eu

propter eu benedixt te deuf In 'ae ter num;

T Propter uerita

tem és tem & mansir & indinem & deduce

te mirabi

tera tu a "" Of Offerentur.

regi masor. AD CO Simile è regnum.

DOM · 1 · POST NATE DNI

RGS peciofus for ma

presi lus homilum oissu

su' est gratia in

la bis tu

Viructa uit cor me

ver bum bonum oico e go

no me

opera mea regi lingua mea

Non me

cala mus sorihae

cala mus sorihae

cuter soriben tosin of Os enimsir

60 Tolle puerum &

IN EPIPHANIA DNI.

RGOm nes vesaba venient aurum & thus deserentes to laudem 1 10 - all My 24/15 Domino admintiantes: vrge

N. f. ... h. ... »

Reillumi

na hierufa lem qua gloria do ni ruper to oftwo eft. ALLEI YIA idimis sellow, no: 47 hm Vidimus stellam e nus Inom OFReges tarris. AD CO Vidimus stellie. DOMINICA. 11. RCB enedictus roominus veus isra

hel quifact mirabi

lia magna so lus

sae cu lo.

To scipiant mon tes

pa

in the same cem

Att Ivbilate To AD OF Ivbilate To.

Co Fili quid fecific not

1N NATI · S. f F11 c15

RGI vraut pominus & non poe

y 1 mil. N TS 1. 2. 3 1. 4 1. 1.

nttebri e um tu

An , N , " " " \* Mar par je of y . . . . 4 no

es su cerdos in ac ter num

secundum ordinem melchise

The in , "" " " Sech"

oech

VDixar vominus vomino me out 10 10 - 10 min de adex tris meis. "OF Gloria Schon. CO Possufa dne DOM. 111. M mns corra adors. RGOISTE DO minus ver bum Su um & Sana ut e Sold. It youthe hole of & eripuw e or de in terui corum. - / hr. r. yuxaf. T. mxnn / m V Confitean Domino myericondi us & mirabilia e ,, M, 1 ins silis hominum. P N N J. T. J. T. V. Y. ALLELVIA Laudate veum omnes angeli euis

laudare e un omner vir

OII volate do vnuersa. AD co Duct ons unplace.

INNAT + · S. MARCFUII.

RGI nuent dauid seruum me um

In ole o sancto vnyci eum

manus enim, me a auxili

abtiur e i abrachium ine

um conforta bit e um.

V Nihil prost ci et i linimi cus

In e o Mi = 1 & fi li us Ini

quita

non

manus enim, me re a auxili

im conforta bit e um.

V Nihil prost ci et i linimi cus

in e o Mi = 1 & fi li us Ini

quita

e um. AD O E V zritas mea.

CO D ne quinq. talenta.

INNAI + · S. PRISCAE.

mansuetudinem &

1 Vstu tam &

deduc& temurabi b

ter dextera tu a, Of Filiae

regum AD CO Fect indicum.

INNATALE SCORVM

FABIANI ET SEBASTIANI.

RGG loriosus De us Insan

ctif mirabilif

adisprate to te fa

in marefra to te fa

ciens produgia.

V) extera tha oo ma

ne gloryicara est invitu

product to te to the fa

in the fa

in the fa

ciens produgia.

The fa

in the fa

ciens produgia.

The fa

in the fa

in

m Indno. CO Mettudo lang.

1 N N A I ± · S · A C N F I 1 S

AM e expectanerunt peux

RGOIfinsu é gratur V l'ropter neritu

Alt Specie tua. 01 Offerentur minie.

COQVING pruden. DOM. 1111.

Adorate on omnes.

RGT imebunt gen terno men tu um domine & omnes reges ter with no rae gloriam tu ami V Quoniam edificabit dominus 2/2/2 fi n & widebitur 1. V -12 mg x1 1. 17 n 15 3/1. Inmarestrate su w. Of Dextere oni ADCO Orabantur oms. INNATT SCI VINCENTII. aetabitur Wftuf Ind. RGP osiuster oo mine super Min nink. h. , " . M ABILA ac pur e coro nam delapide pretto so. remied 1 mgs. y. l. l. r.l. s. N. V Desiderum eruf tribus Ti eins tribuis zi e i & volun te labio rum The TAN P. M. A. .. e un nonfraudaty eum .. ": , " 15 "

OFGIONE & S. AD CO Que mult nentre.

INNATIVITATE S. AGNETIS.

Ā ulaım ruum dep.

RGS pecie oua. Thopser vertestem

OFD issusé gratu. CO Simile é regnii.

IN PURIFICATIONE SCAF

## MARIAE.

RGS uscepunus deus misericordiam

tu am Inmedio templi tu i

secundum nomen tuum Domine Ita

Elaus tua Insines terrae.

Sicut audiumus, is ta,

Widimus Insines terrae.

Nomines ta,

Nomines ta,

Nomines terrae.

Nomines ta,

N

Sanctum tuum & confi e in mark it waster nomini tuo . Than I N. Y. P V= NA, .N 1. - work. X - P Var filia & vide 82 Indi na aurem tuam quoniam concupuut rex specieni tuam - / Jime - - 1 P - 1''')c Vultum tuum deprecabuntur om nes outtes pleby filiae re gum Inhonore tuo. 3. / -NI - / /= 1. X - 1 1 Adducentur regi virgines

post eani proxime eins offerenture tibi. . c. 1 Sef r . c / + M/. / - P 1 d ducentur Inlantica & exulta - in U. . By a - y-all land - Ve tio ne adducentur x1,70%. 1,15,7.1.1.1. tenipliim re Diffusa Egratia. CO Responsimai.

## NAIT · S. AGATH A.F.

A audeamus oms Int ini petus laeti si cat

ciuita tem de

fanctifica Sanctifica altissimus. Dunres ibart &fle nutitentes se mina sua

Venientes autem venient

cum exulta ti one postantes mac a ma pulos suos AD OF Offerentur mi nocial DCO Overme dianatus.

INNATE S. VALINTINI.

RGBen returned to the service of the

15 11 1-4.5 5 Q voniam preuenisti e oryor an no hi, N. sull oul dury. Posuisti super ca put erus co ronam de la pide press o kin Min to the south And III nusreute tua ADCO Magna eft. INNAT+ · S. GRIGORII. A S acerdotes' oi benedicte. RGI vraust dist. V Dixet dist.

RF eatus vir qui time comunum Inmandatif enif cupit ni mif. Potens Interra erit semen e g eneratio rectorum benedicetur. Gloria & divitise Indomo e 21 N N N Nav n/. N Nav .. / 2 w .. / 2

culum saeculi-AD OF Vertas

mea ADCO Fidelis servis.

1 NADNUNTIATION E.S. MARIAE.

VX

RG

Ţ,

R Audifilia

Of Auemaria. AD CO Ecce virgo con

DOMINICA IN IXXMI.

Resolution operation of state of state of state of state of sperent interpolation of sperent pauperif particular pauperif pauperif pauperif pauperif pauperif pauperif pauperif paupe

In actor in no ne in a sont ge Domine nonpreualeat \_0 1: 1 / M Ro eprofunds cluman adre som. ne com N JOX/ KIND ,XX. 1. X vomine exaudi vo cem me am. is J' -us / c - 7 - ud: or Fiant aures tu ac Inienden tes tionem ferm tu. T'so I JI, M h. c /- n J Si Iniquitates observa beris som ne vomine quissussinebit, 1 At 1 S on A 1 Fair M Que apud to propuration-7. 1 An 1: 14 1 & propter legem jav n. h. h. x - need / Non my m ru am sustinui te vo - J. - WW M. A.M. Bonumeconfite mine. ADOS co I llumina sacre DOM INIXMA.

RGS crant gen tel guoniam

nomen tibi de uf tu so lus

ter ram. e' uf qui mota est am. Vt fuguant afaçie ar cuf ut libour ut libe ren

tur electi zu. , ac. 4.

OFP enfice gressus ADCO. Introsbo adat.

DOMINICA IN·IMA

fto mibi Indm RCT'v es ve us qui sa cismirabi

lia solus no tan secisti In gen tibus virtu tem tu am. VI iberasti Inbrachio tuo 10 seph. . J. P. N. M. S or / n. M. A. C. A. K volate domino omnisterra M servite Domino In latti tia -ws - . - M - n-wd: 00 N I nerate inconspectu e inf In

exulta a o ne ve uf.

S citate quod dominus ipse est

pse fecit nos & non ipsi

nos Nos

autem populis eius & oues

pasaie eius

of Benedictur of dno. AD CO Manduca

acrunt & Commati

## FFR. 1111. CAPUT IF1UN11.

Right of the series of the ser

pro - 1.1 /- cor

pro - 1/2 / 4/3 brium con

culcan tel mo OFExaltabo te ct. AD CO Qui meditabitur. FIR. V. RGI actu cogetatum tu um Indome

no 82 spje te

nurre et. nuire et. 11 × ,, 124 × × / 6, 7430 abhof qui appropinquant mi
hi. A.D.A.T. ADOF Adre dne. co A cceptabil sucrif. FIR. V1. Avdiust dis &mis RGV nam petu adomino hanc re
qui ram ut inha bitem Indomo

ff N. 15% N noluptar lem Tomini & pro 10472 - - - 4. 5 - 6-22 7. 1/2 gar a templo sancto erus. OFOne viuifica me. LDCO Servite dio. DOMINICA IN XIMA. Rengelis su is manda uit de vice. Vi custodiant te. Vt custodiant

V. JAM. A. J. L. J. M. N. A. M.

te Inommbus VIII tuis.

VI nmanibus porta - 8ud. - J. X 1. r. f. Inr. . f. f. A te neumquam offen 1 - -1.1 - 1 N 1.4.1 5 w adlapidem pedem tuum. 11/2011/2011 Quihabitat In adivtorio akussimi Inprotectio ne 1- , " x ad 1 1 1/2 0 ver caeli commora bitur.

1 1/1 5 n 1 6 11m d Dick pomi no fusceptor me us ef & refu guim moum veuf meuf spera bolne 1 1 m n sand new N- N ).A Q vontam ip se libera pr sela i V horas ing i ut me de laqueo venanti &a verbo ajpero. S capulis suis ob umbrabit tibe & subpenny eny spera by. 1 mm - N 100 for sink his AP J' SN I SELL P XI NO. AT A sagur tu volan te pendiem 11 M= N1 / 1 1 1.10 negotio perambulan te a negotio renebris aruma Invenebris dent con alw tere tuo & demomo meridia G u dent 12:16 1. NO 1 1 -1 le & decem

tibi autem nonappropin quabit. 1 - 1 St di - will by KI h te ut cuftodiant te Inom nibus viis tuis. Inmanibus porta bunt te ne um quam offendas adla pi dem pedem tuum SI MIMI - NICELA Super aspidem & basiliscum am

bula bis & conculca bis

leo nem & draco nem

Quoniam Inme spera ut li

berabo e um protegam eum quo berabo e um protegam\_eum niam cognouit nomen meum. 

Gripiam e um & glorificabo

"""

eum: Longitu dine die

"""

rum adimplebo eum & ofien.

dam illi sa lutare me um.

OFS capuliffus ADCO Scapuliffuif.

FIR. 11.

Sicut oculi seruorum.

RCP rotector noster

as pice s

ve us & respice sup seruos tuos. ""

RCP voice so seruos sup seruos superioris superioris

Domine veus virtu " " ?..." tum

==== cef Seruorum tuo rum.

OFR evela oculos. (O Voce mea

FER . 111.

RCO irigatur oratio mea sicut In

uh - 1 & 1 N NM, TN, y. T. men rum sacrificium

1. 2. N. p. 1. A. 2. N. S. V.

vespestinum. ID 01 Intesperau. CO Guminuocarem FER · 1111. RGT ribulationes cords mei dila tatae funt denecossitatibus me is

eripe me o oc mine

An in N in N I N N N I I'm de bumilità tem meam & labo RGO enecessita tibus me and seri bumilità cen me am & labo

No. d. " A Ti. rem me um & vimitte om . MA A I I A'm , me la 1/2 nia percata me a. V V X JEZIX AUST VI dte vomi ne leua ui a imam in I de 1 to 15 MIN VY meam veus me us Inte con

sold non erubes por com r - S - n-w N ST - MA S' neque irrideant me Inimici e nimuni uerexpectant nonconfunden confundantur omnes fu cientes 1, 1.1.1. 1. 1. 1. na. Of Colditabar Inmant CO Intellege eta FIRIA . V. RGC ustodi me

WIN MA IS THE WAY IN THE vt pupillam oculi Tubumbra - N. N. 11 4. 1 10 - 80 1003/ ala rum tua rum pro te oro te ge me. ultu tuo 1 udi ci um J De imltu tuo V N. ; N. Y and V. us deant equita tes. Of I nmitted angt. ADCO Panis quem. FIRIA . VI. RGS al un fac ser un tum

oe us me us sperantem Inte: VA uribus per

pe oc mine orationem meam.

Re Wiserere milit bomine quoniam

in firmis sim sana me' comine

in the car of the care v ( onturbata omma offa me u. - o IT / \_ N M. M. M. o IT & anima mea turbata eft ualcle. AD OF B enechcanima.

Co Grubescant & conturbentur.

SAB IN XII. 1fcT ntra oratio. RC Procecon mr.

V Ine deuf. RG Dirightim orano.

RG Propmus esto Fleuatio.

dne. V. Aduma. RG Saluum fac populum. y. Note dne

YMNUS TRIUM PUFRORV. audate Tominum omnes gen tef & conlaudate,

New n 1. 1. 1 omnes po puli Quoniam confirmatu eft super

nof misericordia eius

North of misericordia eius

Rueritas oomim man & Inae

North of man of man of man

North of man

nim.

of one disset co One di meus Inte:

FIRIA · 11.

Redime me dne.

of Benedicam dno. Co One dninn.

FIRIA. 111.

Al 161 dixet cor. RG Iacta cogeta.

J D um clamarem. AD OF @ sfereremibi. CONarrabooma FFRIA. 1111. e derelinguas me d. RySal un sac populum tuum & bene die bereditation of the series I A dte vomine clama us meus nesileas ame exclusher for which the conden to find the standard of th Of Adte dne leux: AD Of Infus dnis. FIRIA . V. I Inadiviorium. MP ropitius esto Domine peccu tis nostris neguando dicant gen

| tef vbi eft deufe o rum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A diuna nos deus saluta ris nos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ter &propter bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| no rem nominiftu  1 Domine libera nos: OF Precatuse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CO Quimanducat. FIRIL. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RGA ddominum cumulinbula rer  (dama us & exaudiust me comme a libera a libe |
| dama us & exaudiust me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| omine libera à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ini qui & alingua dolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sa DOI One Inauxilium meu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RGB onum est consiter vomno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RGB onum eft confiter comno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

& pfallere nominituo altissime. /ñ: na son while K ~ Adadnuntiandum mane ~ 1. 1. 1. misercor diam tuam 2 ueritutem tu am proctem. Of I Umina ocut. AD CO Opost& to file. DOM · 111 · 1N XIMA: eulimeisemp Ry Exturge Domine nonpre ua leat ho 1 5 sa. M. Pa 1. a zno indicen tur gentes Incon ρες tu tu o. Inconvertendo Inimicum meum re

Lau En. M. Archi

tror Sum Infirmabuntur 150 1 M 1. 11 1. 11 1. 11. 1. 1 afact, ,1. ... e" " " " " " " " tu w " " " " tu w & persent TAdte le ua vi oculos me of

7-00/ / 300 30m 0000.00.00.00. qui habitas Ince E ce ficut oculi seruorum Inmunibus d - Bili of IT Ning of JONE vomino rum suorum. 1 10t. 1. Dep of - word P 11. 11 Et sicut oculi ancillae Inmanibus 0:1: 1 1 N: := 0 - 00/2 nn of minae su ae. I ta ocult nostri addominum ve pp -1.5 1.0 Dr. D. B. T. B. C. C. um noferum Tonec mi Serventur nobil Milerere no bis oomine miserière nobis. / . o al an Of I ufcarae dm. ADCO Passer In wena. FER1 N. 11. n do laudabo verbum. RGO euf vttamme am nuntu nuntua

vi ti bi posui la crimas

me as m Inconspe tu

o'en non massimo no ma

10115 - - - 10 10 mm/s 17 1. VMIserere mihi oo mine quo niam conculca nit meho T / " 1: 1: 1: 0 300 000 1: , 0 mo tota die bel lang aud tribula vit me de 1104/2 OF Exaudi di ora -ADCO Qui dabet. FERIA · 111. go clamaus quo. N/2 M2 10 /2 N. Restoccutus me is munda me

omine & abolie nis of 1 -left no we not to and interests purce servo x120. √ Simer nonfuerant vornina 1.000, with u rune Inmacularus e 50 · 11 0 100.4.1. 4.0011.20 Elemunda bor of the not hard fout a delicto maximo OFO extern dni-AD CO One grus habita: FERIA : 1111.

Je go au Indño. RC Miserere mihi. To Conturbata P. AD OF One fac mecum. CONotas mili. FERIA. V. alus populi ego

RCO cu li Tomnium Into sperant. Tomi

ne & tu dos'illis'

escam Intempore opostuno. VA pe OFSi ambulavero ADCO To mandafa. FFRIA · U1· RCT n deo speraut cor me um & adiv Ereflorutt caro me a Reguoluntate me a conface

bor il li. V A dte domine clamans 1.1.1. veus meus nest leas ne discodas -/- m r. 7/-. ame . AD OF Intende voca ora COQ vi biberit aqua. SABBAIO. Terba meu aurib. RCS i ambu lem Inmedi o umbrae mor af nontimebo mala 1 = 1 1 N. " N - - 27 V. 05 W. quoniam tu mecum es somine. Vy ir gu tu was baculuf y me onfola consola tasunt. Of Gressusmeos. CON emo tec DOMINICA - 1111. acture herufulem. RGL actutus sum Inhis quae duru sura mihi Indomum vomini bimus.

VI sat pax In viltu te tu « Labundan 1 0 od V n nn a. x. N. ST. FOr confidunt Indomino suit mons fion noncommoue

in acternum quiha N NO - . M jul n 1. 1. X butar Inbieru sa lem. eiuf & dominuf Incircu

turpopulifui exhoc nine Won ex hoc nunc & Jque Infaeculum. OF Landate drim. ADCO Bierufalem. FIRIA · 11. RGG fto mibi Indeum protec to

rem & Inlocum re fugi

ut salum me fa cias Deuf Inte Sperau Domine 11 1 no nor " none of - 1-m 1. The nonconfun dar Inaeternum. Of I v bilate do omnif AD CO Aboccultis merf. FFRIA 111. REsolute oo manne ser open no bis & libe ru rof propter nomentu um. V Deufauribus nostris audi vi runt no bif o puf quod ope
ratuf ef Indie buf eorum Indiebus an to quis. OFE spectans expec. ND CO Lactabunus in. F F R 1 A · 1111.

um scificatus sucro Ry Venite filu audite me timorem oo

mini docebo vof. V Accedite 111/ 1 /w 1000 0 111 . & Mumina mini & facief ~ eferace fr of ro worm of 1. nonconfundentur. of modition in the man RGB eata genf cumfeft dominal veuf 1 10 /= x 10 11/2 5 1 - 5 11= wh oo rum po pulus quem de que que man qu V er bo vo mini cae li firma ti sunt & spi ritu oris e

1 us om nis vistus eo rum. OFB en edicite genter (1) Lutumfecit. FIRIA. U. RGR éspice vomine Intesta mentum

tuum & animas pauperum
tuorum neobliusca ms Topinge Domine

N. N. - and

To in the stand

tal

Le am memor of to

Opprobris

Opprobris

Seruorum tuo

N. N. - and

N. N. - and

Opprobris

O rum. AD OF One adadiuuandum. (00 ne memorabor. FIRIX. VI. RCB onum est confidere Indomino quam confidere Inhomine

interest inhomine

onum eft sperare ~ Bonum eft In domino quam spera re Inprincipibus. OFP opulumhumt. Co Vidensons.

## SABBATO.

Vy = quid oomine of picif Inoportu ni va trbus Intribula no ne 1 ,1. c.1 v. san o , f on oum super bit impus, Incendi rur pau of Facus est dos AD CO Ons regue me. DOM · V · IN XI MA · A vdica me de & discerne causani me

1 11 11 J. 5 J. M. J. N. 7 3 mm M. .. 1/2 ... 1 ce me facere volunta rem tuam. V Liberator meuf 00 mine degentibus 1 racun dis infurgentibus In me exalta bis me auro Iniquo er. pres' me epe expusor expugna uerun - MW & of / N: - 0 - 400 12° 12 4 ~ N .//T os ~ .. or or or or or me a 1v uencute me D'icat nunc ifrabel. of. 1 a .N/ -w 12/2/20 pe expugnauerum me a w - s × s s. lie me ivuenture me nim non potuerunt mibi supra dorsum meum - - T. W S S/ N. S. S. /M fabricane runt peccuto ref. 1 1 0 y 7/ = x y w. s runt lmqui P rolongané

ra rem sibi ominus in stus

No sau 12. 12. 17 - 1-au p

concidet ceruices pecca.

No 1/2 / 1/1 - 1/2 - and 3 5

to rum.

of Gonfite bor tibi à CO hoccorpus.

FIRIA · 11.

RGO euf exaudi orationem me

am auribuf per ci

pe verba o rif

me verba o rif

me verba o rif

for some sum me fac &

in urraite tu a

in urr

Of One convertere. CO Ons visturum

FIRIA. 111.

RGOsserne causam meam vo mine Iniquo & doloso eripe me. V Emitte lucem tuam = 15 1 2 6 eritu tem tuam 1pfa uertta tem tuam me dedu xerunt & adduxerunt In montem fanctum ruum. Of Sperent Inte. CO Redime me FIR1A. 1111. siberator meus de RG Raltabo te oomine quo

niam suscepisti me

e 

nec delectasti Inimicosme

OF Gripeme dein ADCO Lauabo Inter FIRIA. V.

RCT ollue oftiaf & Introsec

In a tria e iuf adorate Domi

num In aula fanctu eiuf.

VR eucla bit DO mi

nuf conden sa &Intemplo

Of Supflumina, CO Memento verbi.

## FFRIA. VI.

A Pacifice loquebantur mi hi

Inimi ci mt i &In

inimi ci mt i &In

inimi ra molefti erant mihi. 45. NU I FAL ASELL ~ Vidifti Domine fi le as nediscedas a me. Of Benedictules one ADC Netra didery me dñe. DOMINICA INPALMIS STA ADLATERANIS.

Resterant ma num vexteram

Minimizer ma num vexteram

Minimizer nux of the

meam Inuoluntate

tu a deduxif et me & cum

glotia in his him prifu me him.

V Quam bonus israhel oe de mei autem fi funt greffus mei quia he laui Inpeccato laur Inpecçato NAT . A. A MIXN of cem pecca to rum TRACTUS CANTUS. ) euf eu) oeuf meus respice Inme quare 10/1 10 1. 1. SU 50%. 1 . (. ). 1 T Deusme us clama bo per

Ma , 1 10 n . Nr. . A, T p viem net exaudies & nocte & nocte & non adinsipientiam mibi. o , m= 11 onnone wor of 1 1P1 1x T vau tem Insancto has

bitas lauf israhel. - / / - , mm , au / - , mm / - , x x I nte speraue runt patres nostre J. K-WIT S KNY N M sperauerunt & liberafti eof. V , D - N. 12 1.18 / 17 A des damano runt & saluifa cti sunt Into sperauerunt & 19 0 P & N. N. Ego au nonne un x ... tem fum ver mis & non ho mo Many NON 1 - - 18 M. N.M. probrum hominum & abrectio pleby 1 mm · NAMP OLAN O mnes qui videbant me asperna ban tur me locutifunt labuf & moverunt ca put . I L. O XX I IVE S perautt Inclomino eripiat e '

10...41 um Saluum factat eum quom , P. K. N. N/s am nult cum. \_ \_ \_ \_ / 11/11 - -/ \_ / mm I psi vero considerauerunt & con IMP . AM . - M- Weav' spexerunt me ounserum si 10/1 1. 11 1. 1. 1. bi Vostimenta mea & super vefrem me am miserung softem. suite it is to non Libera me erame oe o re leo nis & acor ni bus vnicornuo rum bumi N V N - 1/" liva tem meam. Ovitimetis vomi num laudate e N. . B. M. C - V - N. W NON um vniuersum semen 1a cob & MNV.N. maynificate eum. 1. 1118. V 12.18 1111 Adminitiabitur comi no generatio ventura & adnuntiabunt, coe li Whitiam e uf. Populo

quinalcetur quem secit vomi 1,116.7.1.1. nus. AD OF Improperum ex COP ater sinonpo FFRIA. 11. Resturge vomine

Ndicium me um

Vous mens con

Ndicium me um

Nous mens con

Nous A vdua one nocentes' of qui me per Securitur. "ADOF Erspemedenz CO Crubescant & revere . FIRIA . 111. AGE go autem oummini mo lefti ef

fent In due bam me

cilicio & humilia Intennio animam meam oraxio me a no Infini me o converte tur. 1, 1. Year My Y イ/ 5 / 1112 15 V duce vomme nocentes me - 6. 12 No 11 - wor 17 16. 18 141 expug na Impugnan tesme 1 15 A BI V - J. 72 8 apprehende, arma &scu 1 " nx n/ n/ N . 4 ñ um & exfur ge In ad ivto rium OF Guftodi me: ADCO A duerfum me. FIR1A, 1111 nnomine oni omne, RCN cauertas saciem tu am apu c ero tuo quoniam tri bu lor velociter exaudi me. V S Auum me sac De mas 2.1 uf

quoniam Intraverunt aquae usque ad a nimam me am Infi xus sum Inlimo profundi & IN AT , A ATA IN A - m EM. uf ad te ve ni at.

Ne auer taffaciem tu

am ame Inquacumque die

tribulor inclina ad me 101/- m/- /aurem tu am. I nquacumque oie Inuocauero New 1- ExxX / 1, n/1/ uelo citer ex audi me: Qvia defece runt sicut fu mus dies me 1 80014

men ficut Infrixorio confri 1,75.7.1.1.1.1. xw Sunt Percussus sum sicut svenum & w rutt cor meum quia oblitus ?

sum manducare panem meum. Tv exfurgent domine misereberis

fion quia vent tem puf miserendi e ius. of One exauds. ADCO Potum meum. FERIA. U. o fautem glo RCX pictus factus eje prono bis oboe diens vique admortem mortem autem cru cif. Propter quod deuf exaltant il m m = 1.75 s/ / nm: nm lum 1.1.1. & dedit illi no

men quodest supomne nomen. OFO extera dm. AD CO Onf inc postyua. cerif oum appropinquaue rint an · 18 12 . 11. . 3×X ni cognosceris oum aduene

rit tempus os ten deris.

In éo oum conturbata alibano ve

Operate cae los marestas to ma Rempe me somine abb mine malo à viro Iniquo libera mt. Q vi cogitaue runt malitias

incorde tota di e confii

tu ebant proe Toue runt linguaffual flout serpen

tes venenum as nul ~ 18 N, 10 T. subla buj e orum. Gustodi me oo mine oemanu , of BAN . A.M. . AM . &abhominibus pecca tory

iniques liberu me.

Qvicogitane, " MANN TO MAN " runt supplan ta re gressus me of abscon derunt super bi la queos mihi. Et funes extenderunt in la t sunes extenderunt in la que of pedibus meis 10xtatter scandalum posuerunt mihi. M. N. V - V 2/2/ - / ' - "" N. . 4/ 7) y vomino veus meus estu exaudi Toomine Vocem oration is meae O omine vomine viftus salutis meae ob umbra caput meum in die belli. N. Nr.
Netradasme adesiderio adefiderio Liky Amilian Man me o peccato ri cogitaire runt aduersumme ne derelinquas me neumquam exaltentur. Ca put circuttuseorum lahou

labiorum ipsorum operiet eos. IV. VARA P- V. Verumtamen wen consitebuntur nomini ino ababitabunt recti cumund GLOC. O-OFOC. ACIOC. ICKY FOC. VIAA , S.C. - VA S. ACIOC. NORNA OC. EXELCON Scs drys Scs fortis. Scs 1 1:1: - 5 8 5: 1 1. INMORTALIS MISTRERE NOBIS. Y ERSYS ADSALYTAN DUM CRUCEM. 1 N N / J D N S S rux fidelis Inter omnes arbor v na nobilif nulla filua talem pro fest fronde flore germine dulce lignum dulce clauo dulce pon

duf sustinens.

Pangelingua gloriose proelium cestaminis. Esuper crucistropeo Die triumphum nobilem qualiter 11/14/ 17/1/ redemptor orbif lmmolatuf viceru. 14 1 1 1 1 1 1 D'eparentif proto plasti sraude sac tor condolens quando pomi noxia lif morfulnmo/tem corruit iple her num tuni notaut Toamna lign ut soluer & . boc opuf nofere falurif ordo depopor cerat. multiforms perditoris ars ut aftem faller & & medelam for & inde hofer vinde la eserat. Quando uente ergo facri plenitudo remporise missus est ab arie patris 6 P n 1 n - 1 1 1 1 natuj'orbij conditor. atque uentce virginali carne factus product

-1 P 1 J P D 1 / c ~ Vagu Infant Inter after conditus presepra menbra pannus Inuoluna J 1 1 1 1 - 1 1 - 1 nusq. cruru struccu pingte sasciu. Lufira sex qui iam per acta tempus implens corporis. se no lente natus adhoc passioni deducus agnus in orucis lenatur immolandus supitem. / × × / / P n // bic a cerum fel arundo sputa cla 1 11 - - 1 / 1 / 1 - 4 us lancea. mue corpus proratur J P 1 1 1 - 1 1 sanguis vnda pfluit terra pontus. afir munduf quo lauantur flumne. o de por rivo Flecte ramos arbor altu densu laxa viscera &rigor lentescat ille quem P 1/1 - / 1/1 /. 1 dedu natuuras utsuperni men bru regis mtil tendas supite.

Sola digna tu fuifii ferre pretium

saeculi. atq. poltum preparare

nauta mundo naufrago. quam sacer

cruor punxit fusus agni corpore.

Sit patri natoq. summo gratiae

cumspū. sempiterne trinitati laus

salus & gloria. quae creauit quae

redemit. quaeq. nos Illuminac.

1 N S A B B A T O S CO CANTI

antemus vomino gloriose e
min bonorificatus esi equim

nim bonorificatus esi equim

a ascensorem proiette Inma rc.

A divtor & protector factus est militaria

insa lutem: Hic veus meus & ho

norabo e um veus patris

& exaltabe eum. Domi nuf concerent bel la Dominuj'no No nant Ming of a wingth men et illi. CANTICU ESAIAE. inea facta est dilecto Incor It macericon nu Inloco uberi. circum dedu & circumfo ntaum. plantaux vineam so rech. Et ac VNN c - J. IN swin 1. 1. T dificaute turrim Inmedito eny' & VIIIVAMA:BI.VN torcular fodulne a vinea No. d - - N. Yw. n. T. A. Nywy . w enim domini saba ott domus y Non my A Tiple no a Su wil By Y rahel eft CANTICY DEUTERONOMII. TO IN OY BING O WI nom 1: 13 M ttende caelum & loquar INNU- c - . . . Nyw., 1.1. N . & audiat terra uerba exore meo. Expectetur sicut pluma cloquium

um & Descendant sicut

MA maish. VN rof verba mea Sicut rmber N. 1 - w nl. 1. x - V 1 1 Super gramina & ficut nix su 1 5 MA 1: AT ~ N N. per soenum quianomen vomini N yau nh. 1. 7 - us Innoca bo. Date magnitudinem oeo nos tro oeusuera opera e M. A .: 4 N N Ad- c us Comnes Viae eius urdi cia. Deut sidelif In quo nonest Ini quital With & Sanctul Domi, nuf CANT DEPCAT of CANT DIPSAT-X1.1 icut geruuf desiderat adsuntes w JAN. N. J. IN NO. . . . . . quarum ita desiderat anima

N Mu', 1.1. N is

mea ad to veus. Situut anima The X. and of I I BY m A. BY me a addeum viuum quando INN I N MUNITER YOU ueniam & appare bo ame saciem ver mer. Fuerunt mihi lacrunae 1. X. ad. 2, X meae panes ou a cnocte 1, 1.18

van dicitur mihi per sino ulos

INIPSA NOCTE STANDLATE

RAN1S ADINTROITY IFTANIA

CANTETUR · QUA FXPIETA

DICIT PONTIFFX · GLORIA

IN FX CFL SIS DO.

Constremini vomino quoniam

bonus quo niam Injaeculum

misericordia e 145

RLaudate dnm omf.

NONCANTENI OFFIR NEC AGNUS DI. NEC COMMUNI! IT NON PORTINT LUMIN ANTE EYANGELIYM SED INCENSUM JANTUM.

STA ADSÉM MARIAM. ISURREXI FIADHUC. PSAt. Die probafume. Rgbaec oi ef quam fecit domi. I N Am z V NY BU. NJ. 1. al man & la etemur Inta. niam bo nuf quoniam in est xpictus.

pule mur a hi mis, fincertou til & ve retard! AD Of Terra tremut. co Pascha noserum. FFRIA. 11. ntroduxtt uof drif. RC baet dief: " smbo e nus quoniam is Allely11. 1. " M. 17 11 V - -Surrexit Dominusue 1 4. 4. M. M. no - 1/1 5. cognoueruit eum Infractaont panis. of Ingeluf oni. AD CO Surrexu onfa: EERIA · 111. Figui sapientine. RG Baevoies.

J / 1 / / / / 1/2 v Dicaru nunc qui redempa sunt a 00 bul congregative eof. LLELYIA rulerune orscipuli 00 mino Obulerum ouscipuli vo pattem pil cil assi & fauum mellis. Of nonut vecelo, CO Sicomesurre refas cu ro. FIRIA · 1111. D'externo o miniferit him ~ Dexterno mini exaltant me.

LLF141A.

pe pen det Inligno. of Postascaele-ADCO Xpc refurgens. FIRIA. V. Justicem manu. RG bacc vies. V apidem quem reprobauerum aedisi can tel hicfactul eft

The first in the line put

The first in the line put

an guli adoming, factum

for the first in the start in the star Canine Domi uum cantate vomino omnister rw. VI ndie solementatis ADCO Populus acq FERIA. VI. of drif RG haec vief.

nal. 1 8/2 " m 1 " " - 1. 1. 1 Eduxu vomi nus nome 1.0010 12 ast 1-11 um Inexultario ne El electos suos inlaen via. OFE ret nobis. ADCO Data est milit. SABBATO. A duxu onf poput: A 11111VIA. hace viel quamfect vominus of which is must be levernur Inca

1111111. Laudace pu eri vominum lauda re of w of or segration nomen vomini. Sit nomen vomini benedicin X hoc - nunc & vique insaeculum

OFB enecheusqui vente. (0 Omfquiln xpo. Dom octaya Paschae. AQ vasi moduge. A ILEI YIL I nresurrectione tua xpicte caelum & N 1 1 XX/7-1-41.0 terra lactan our ligroux ful ge N. W. L. ym A S C. J. H. C. Att. Pascha nrm. Of Angeluson Conrae manum ma. DOM: 1: P ALBAS. A O Gercordia dni AD OF Oformens adet. Co Ggo Supation. DOM. 11. 7 Voilere vo omms. AD OF Laude anne. co anodicum & nonine DOM . 111. A Jamaie dno AD OI Ivbilaie vo unuisa CO Cum venert para DOM. 1111 Tocem woundward. OF Benedre CO Clamace, oño. INNATE SCORUM

TYBURTII ET VALERIANI. A Sci tut one Ad of Lacramim Co Gaudere 1vfti. INFATE·S·GFORGLI. Protexifermedf. Of Gonfrebun tur celi. CO Laerabnur infus. INLETANIA MAIORE. xaudiurt ve cemplo. / n/. nor a / 1 - ud on. /= - ud. Confiremini Tomino quoniam bo. nus quoniam Insae culum mise ricordia eius. Ne Of Constrebor ono nimil. AD Co Petue &accipi. INNATE.S. WITALIS. A Protexista me di AD OF R epletissi

musmane ADCO Egosum vuis

INNATI · S · PHI LIPPI FT IA COBI .

A Exdamauerumnadre. Of Confire bumur celi. Co Tamo vempore.

INNATE-S-ALEXANDRI-EVENTIL.

ET THEODOLI- ET IN VENT-S-CRUCIS.

To lamauerunt mfti. Ro. Gloriosus.

V D extera ma. Of Repletisumus.

CO I vstorii amme.

INNAIL · S. GORDIANI II IPIMA

A Sci un one bened: CHI.

RGI verum ammae Inmanu

oe i sunt & nontanger

illust tormenum malitiae.

Illust oculif

Inspientium more illi au

tem sunt Inpace. Of Wirabilis.

COI Aftorum animae. IN NATE SCOR PANCRATII NEREI ET ACHIILEI. Te cce oculi om ADOF Confirebuntur. COGandere 20sts. DEDICAT BASILICAE SCAF MARIAF AD MARIY RGL ocut's fre adeo factus est in estima of bile sacra memum in reprehensibilises. V Deus eui asstat angelorum cho

115 11 - 1-19 1 5 1-19 1 - 1-19

rus exau dipre cés RGLaeratus sum. V Siat pax Inuir RGT ollite oftras: IN R enelabit ons AH A dorabo AH. Lacrams sii. Att Tedec& rmn. V Replebimir OFO ne d'Insimpt. OF Scificaut mor

COD omnsmew. ADCO Tollice ofur.

INNATE. S. POTINTIANAI.

A Oslexisës whi. Rg Osffigu. Ü Propr.

OFOsseremen . A.D. Co Ossfusa E.

LNASCINSIONE DNI.

A Vin gahler quid.

THE LY FA TO WAR YOU

Scendit veus In while tione & oo

minus

In voce tu bae.

illinia in a month

Ominus Insyna Insancro ascendens In asim capituam ou xi

capitumicon ADOT A scender of.

OF Virgalder ADCO Pfallite ono

DOM . I. POST ASCINSA DNI.

i C. xaudi due OF, Virigaliles.

COP aver cuesse. INN ATE .S. YRBANI. A S acerdous un Ry Invented . N. N. bul: OF Vernasmew ADCO Fidelisseruns. SABBUIGH PENTECOSTÉS. 11. Confuemini dno. R Laudoredi off mute spin cuum, co Vinno festui DOMINICA PINTICOS A Sprom rept ALLELYIA. Emitte spiritum tuum & crea ILLIVIA.

Spiris Tus Tooms m'rerle VII

15 15 . No Shoc quod comme or bem verrarum & boc quod comme om ni a scientiam baber vo

.. n. or . it of me in the line cif. AD OFFIR Confirma hoc. CO Facul est repento. FIRIA. 11. A l'ibautt éos ex Os Intonut de COS prici docebu. FIRIA. 11.1. A Accepter 10 cunt. Of Postascels. COS pf qui aparre. FFRIA. 1111. AUT oum egrechers OF Mednabar. COP acemi meam. FFRIA. V1. A R epleatur of meu. Of Landaan COSPI vbe unte. SABIN X11-LICT. A Carras oi difi RISP 1111. GRAD UNT All Emure Com. All'Spedii. . o All. Paradre All Yengs. All Benedid? All safpt.

INXAIL-S-PHTRI HTMARCIIINI

A Clamauerum who.

RGClamauerum who & ooms nuf

P Ny TU ANAL. TO I AS ALL. tribulationibus corum mil his qui tribula to sum to in a cor in the mil to sum to sum to sum to cor in the mil to sum to the mil to cor in the miles of the m & hunder spire Salue bu OFL agramme A D CO Infrorum. INNATE · S. PRIMI ET ELICIANI. A Sapientiam scor RG Inferum. Jy gifunt - OF Gonfuebumur caele. † Murabilis AD CO E go nos elegi. R11. IN. N. S. NABORIS BASILIMS NATA

nerd Inconspec.

RG Vindica vomine

guinem sancto rum

Tua rum

qui effusus est. 5 P observent moltalia Pernorum tuo osi- im mu 7. Min N 1 7. M N V / S. 3 7 2 1. 14 7 No. - 16- - . OF & xultabunt sci-ADCO Posuerum mor. IN NATI-S. MARCI ETMARCELLI A alusante witte RG Anima N v [ aqueuf. AD OF Anima nru sic. commen vico vob quod vm INNATÉ-S. GERYASII ET PROTASII. joquetur dni pa Rig Instorum. Jyssesum. Of Lacramini. Co Po fuerume mor IN VIGI.S. 10 HAN RGF vie bo mo missus a deo

R aueluia. obapulta firmi folio finapio. hb. SM 5 1641. 8 5 7/17 7 17 cui nomen iohannes erat hie ve > > n 2. :1. 5 or 1 Si Tie TS Partinion , 1 VE vyt refumonium perhibera velu mine & pararet vomino plebem perfectam. OF Gloria &. , Co Magna ëgtu INNAII y · S · 10 HANNIS. A O euentre matrismeae RGP ruis quam te sormarem In utero noui te &ante quam extres deuen. of the 17 - 1 mis wor the was orgon tre l'anctificam te Miste 00 minus manum su am & tengu of meum & Dixit min. TANK TO TO SE A SE A SE WIT IIF1 y1A I ple prespir auce illum Inspirent & vilture heliae paru. re

ram. AD OF Tufus w. pat

coT upuer prophera

INNAT +· S-10 HANNIS STPAY 11.

RGG cce quambonum & quam 10 cun

dum habreare fraires In u num.

V sicut unquentum

captre quod descen dut

Inbar bam barbam aaron.

N M andaux oo mu

nus benedictionem & vitam rique

Insaeculum. AD OF Gloriabuntuu

CO Gres coramhomi IN UIGH APT ORUM.

RGI nomnem ter ram ext utt so

nus corum & Infines orbip To aeli enar ve i & operu manuum e

S. 20 72. 4. 7 - Sel - 100 - 128 us administrat sirmamentum Of Mihr autem nimif . AD CO Tuef pecruf. INNATIAPIO PETRI ETPAULI. RGC onference eof principel super omnem terram memores ANN NANNESOMA. TP ropu erunt noministui comine if nau sunt tibis lie propieren populi consuebuntur ubi. 10 Mm 12 TIN Day

Property of the service of the servi To esperry & Super hane pe man

A 1151712

achificu bo ecclessammeam VB eatur effrmon petre san qui nonreuela, uit i sed parer me us qui est incaelis. OF G onfame peop-AD CO Symon whannif. INFISTIUITATES.PAULI e10 curcredidi. VO1 000 of 571. T. V/11/ RGO VI operanus est perro Inapostola

ui operanus est & milos In Inme uacua non fa no fed gra The esuf lemper Inme mand. Of I nomnom verras CO Amoucouotiquos. INNATI · S. PROCISSI II MARIINI

Riscoultabum sancu in glo ria
laecabun tur Incubili V Cantare 00 Cantate 00 mino canticum
no num laufeuf in An Ineccle

. Siw fanctorum. Att. Grutabum sci. of Gloriabuneur. 60 Anima. nru. IN OCTAVA APTORYM. A Sapienatu scor RG Inforum am V V sh Rune MD OF Exultabune fa. co I vftorum animae. INNAIT STPIFM FRATRYM. A Laudare puer onm. RC Vindica d: J P ofuerum mon . A H. Laudane puer. OFA mmunra . AD CO. O vicumg. fece

IN NATE S. PRAXEDIS oquebar vo. RG Orlosefir 149 JP ropterea. Of Oiffusac. Co Sintee. IN NATE. S. APOLLO NARIS. A acerdotefoi RG Imende V. Nibilof. Of Verstasmew CO Semel wrazu. INNATE · S. SIMPLICIE FAUSIINI ETBEATRICIS. RGS acerdotes e us in duam su su re d'ancti e su us exultu tio ne exulta bunt. cer 8/2: \_ m, \_ 1:\_ 1:/ 10, non V-/= man /= w/ nam /= we'

Of Anima nra ADCO Igo no selegi INNATÉ S'ABDO ET SENNES. A ntr&Inconfp. RG Glonofuf of. V Dextera tua. OI Wirabilitos. CO Posuerunt mor. INNAIL.S. STIPHA Note of the state eret of Invented (0 One quingy. INNATI · S· XIXTI. A Sacerdotefoi. Ry Sacerdotefeuf. J Ilugs. AD OF Truem da. CO Fice lif feruuf. 10DF DII FILIEIS SIMI IT ACAPILI

A Salufau wftese R. G. Informan

Vy 1919unt ADDE Gloriabuntur. CO Ego

uof elegt INNAFE. S. CYRIACI
I mere onm omnes.

RCT imete commum omnes sancti

sauf quoniam nibil de esto

timentibus e um

is see son. M. A. M. M. M. M. M. M.

VI nquirentes

OF L'actamini. CO Signa cos.

1 N VIGE S. LAURINIII.

semen e us generatio rec - 2.7 de 1.34 m. 4 p. 18 18 18 to rum benedicetur. OF Vratio mea . A D co Qui wilt uenire. INNATE.S. LAYRENTII. A Jonfessio & pulchrando. RGP robafti Domine con me um

Notafti noc te. 3 ~ " 11.10:1.1.7:=1, 4 x-wl/2 fu &nonest 7 1 gneme examina quen talnme Iniquitas. H Laurenting to AD OF Gonsessio & CO Qvi mibi minist IN NATE. S. TY BYRTII. v stus ut palmu

/ N n h v ou h

1 v stu meditabitur sapien

1 n meditabitur s RGOS II ex oei eruf

in

N.T.A., n, in nmx1. Supplantabuntur gressis eus: "Os Inustute tua To Posinfut IN NATE S. Y PPOLITI. Vstrepulentur. RG Iv fuz. V. Yist ft. OF Animanra AD (O Dico autem vob. INNATE. S. EUSEBJI. A Oswfa. Ry Oswfa. V. Lex di. of O esiderum anime. ADCO Beaus ser INASSUMITIONE S. MARIAE. RGP ropter verita tem & mansietudinem mirzbili ter vex tera tua. de & inclipa aurem tuam

qui a concupiuit rex Speciem frequent of maria.

Of Offerentur. AD CO Delexifte ev fetta.

INO TAVA · S · LAURENTII.

Probasti dne. RGP basti dne VIgneme OFI nuistute tua ADCO Qui unst ne

INNATE · S·AGAPITI·

A aerabetur Ry Instession. VIota

ON nurstute tua Co Magna égta

LNN NIL . S. TI MOTHEI.

3 Salufau instorum.

RGP reviola est Inconspectu vomini mors sanctorum eins.

I Credidi propter quodlocutus sum ego autem humilianis sum nimis.

OF Corrubilis of ADCO. Ego nos et.

INNATE S. HIERMETAS. Tous nonconturbabeur. RG Tostus ut palma V. A. dadnuntuandum ma OFI neuftute two AD CO Popula dno. INNATT. S. SABINAF. A Cognour dne. RG Specie tua. V. Propr uerit. Of Filterey. CO Principes p. INNATT - S. EFLICIS ETAY DACT. A Saprentia score. Ry Gloriosus. V. Dex teru. Of Laetamini. CO Quodduo ~ob. INNATE S.ADRIANI. aetabetur 17 stuf Indno. 1 J 725 1 J / J. - of J J / w. RGO omine premenisti eum Inbenedictioni - NM 10 5/2/11 N/ 1 Pa bus dulcedinis posins ti Incapite ems coronam delapide pretio so: 1 Paratile harde on the of oral ~ U stam petur &

tribuifu e i longitu dinem

je m li villa lum saeculi. OF Clora &th. ADCO Popula drie. INNATE S. GURGONII. Clorus &t. Ry Posusud: V Deside rum. OF Popufud. CO Qui unt. INNATE . S. PROTI ITIACINCTI. A valcantsci. Ry Vindicad Vlosuer Of Gloriabuntur. CO Animanra. IN EXALITATION E · S · CRUCIS · ob au. Ry Kpcfact. V. Propter g'd AH Dusce lignum dulces OF Provege né CON of au gt. IODE DAE CORNELII ETCYPRI A Sacerdotef oi Ry Sacerdotefej Villuc.

Of Veritas mew. CO One quinq...

INNATE · S · NICOMEDIS :

derui OF Gloruckh. 60 Qui uult.

1 NN ATT · S. EV FIM A A I.

oquetur

Anima nra

viltu tuïi RG

Offusa ē. V Propt verit.

kxultabunt sci

- It sicora homnb,

of Offerentur. ADCO

Simile ē reg

IN UIGT · S. MATHER.

TEgo au RG Instalut pat V Adadnumand

OF Glorus & C.O. Posinstachie

INNATI S. MATHER.

A) n medro RG OF ifte Alla Bear vatofinuez.
co magna el N. N. COSMAI ET DAMIANI.

J Sapientië. RG Glamauer. Iuxta.

OF Gloriabuntur AD CO Posuerunt.

DIDICAT BASILICAE MICHAHET.

RGB ene Licite von omig omnes ange

tu ter qui facitif verbum JB enedic anima mewoomi no siomnia Interi

of Nor. Na di omnia Interi

of Nor. Na di omnia Interi

of no na me

of a no f 11 11 Nd= 11 11 Nd. 11 1 . 1 1 Nd. 18. 11 1 T fanctum emf. At. Goncussum est mare. OES tent angelus. AD CO Benedicte oms. INNATT SEI MARCI A Sacerdotes oi RG Invenidat V. Nihil. OF Vertasmen. CO Beausjeruns. INVIGT SYMONIS FI IUDAE. ntræinc RG Vindica G. Possierunt. OFE xultubunt sei. CO Instorusa commae. INNATE.S. SYMONIS ITTY DAE. ACD the autem nimif.

tu sunt amici tui oc numif confosta tufete nam multiplicabuntur OFI nomné terra. CO Vosquisecui. INNAIt · S. CFSAR11. nonfessio & RG Tustusnon. V. Tora! OF I nurate tua ADCO Qui unte INNATIOS.1111 · CORONATORU A nurelInc. RC Vindica. V. Posuer. Off nima nru. W Posuer IN.N. THEODORI I nu tute RG One pue. V. Y un petut. OF Gta &t. CO PosustelN N. MINNAS. AO Perfo. RG Inuem. V. Nihil. OF Och deru. Co magna ègta.

LODE DIE. SCI MARTINI.

Sacerdotes' tui. RG Eccesacer V. Noné of I nuem dd. Co One quinq,

INNATE SCAF CECILIAE.

A coquebar de testunonus.

RCA vdi siliu & v1 de

No si siliu & v1 de

No s

OFO fferentur. CO Gonfundantur

1NNAT + SCI CLEM IN 115.

Deut dossermones RG Iuraust V. Dexer.

Of vertas meu. CO Beatus servus.

INNAIT · S· CRISOGONI RGGloria Ahonore coronafu eum

«Confutuif ti eum super peru manuum tuarum. v Quoniam le natu est magnificent. a tua Super caelos veus. Of Oefiderium. CO Posufu dne. INVIGH · S. ANDREAI. 10 of secus mare . RG Numis bonor J Dinume abo. Of Gloria & bonore CO Venteposi INNAIt · S. ANDRIII. A Milhau RG Confucues V. Propatrib Of the autom. ADCO Duct andreas. DITRINITATI. enedicta Pro Sou

RGB enedictus es vomine tuerry abythop sign of min abvisof & sedes su T - 1 M M/F. pen cherubim Benedi . l. n . J. l. 1 2000 : - - - - - M . P . / C ADD tibus constrebimur vomino quia se cit nobiscum misericor diam suam - o Br \_ 1 12 , 10 St J. not J. A 11Fl y 1A Benedictuf ef vomine veil på trum no Strorum Elaudabilis insaecula OF Benedictuffit ilf. ADCO Benedicite on DOM-1 POST PINTICOS ne Intua misericordia RGG go Oixi oomine misere re mei sanw animam meam 1 1/ 1 1 1 1 n 1 1/ - 10 quoniam peccam tibi.

J Bearuf qui Intellega sup e num &pauperem 1. d. v . 6. J. J. M. M. M. la liberabit cum vominus. Alfa Verbamen. OFT nuende · CO Narrabo DOM · 11. A actus edns. R.G Addim. Alla Due 85 ms. OFO ne convertere CO Gantabo. DOM.111. AR espiceInme. RG Iactu Alla Dis unbez un. Of Sperent. CO Ego da DOM. 1111. To if illumnatio. RG Propuiuf. Alla Oilugare. OFI Umana. CO Onffirmam. DOM. V. AC raudidne. RG Protector. Alla Ime dne. OFB enedica. CO Vna petu. DOM. VI. A O ne fostundo. & depreca re sup seruos tuos.

factus es nobis ageneratione expgenie alla Oms gentes. Of perfice. CO Greato DOM. VII. A O migentes. Ry Venile fi. Mila Cropeme. Of Sicur Inhof CO Inclina DOM. V111. of Populuhum. CO Gufrate. DOM. V1111. A Ccce de aduuat me. RCO omine vominus noster quam ad mirabile est nomen tuum Inuniuersa terric - no 1 22/2 1 20/2 V Quoniam elevatu eft magnificen tru tua Super caelos. Of Instillac. co Primum quaerite. DoM. K. of Adre die? CO Acceptat DOM. X1. A Of Inloco RG Indo Spe. Alla Die de lab OFExaltabo CO honora DOM: X11.

If Inaduitorium mewn. RCB enedi cam Domino laetentur. ADOF Presatus est mor (O O efructu opera DOM. X111. AR espice dne. RG Respice de Alla Venteex. Of Intesperau CO Panede. DOM. X1111. A Protector nr. RG Bonue eonsid - Alla. Quods. OF I nome ang . CO Pampque DOM.XV. A Inclused RG Bonue conste Ait. Gonsteaum. Of Expetrang. ADCO Quimanducat. DOM:XVI. AM y'ereremih. RG Timebunt. Alla · Pamtu on.

OTO ne Inaux. CO One memoraba. DOM: XVII. A stuses t. R.C. Beaugens Alla. Qui timent. OFO ram on AD CO Vouete &. MIN SIS . VII. FIR. 1111. The xultate of RG y cure file VA coedite ad RGQ vif sicut 00 minus veusnoster gui Inaltif habitat bumilie respect Incaelo terra Inopem & destercore crigens paupe rem. of meditabar. CO Gomedite IR. V1 A Lactetur. RG Convestere V Dne ref 01B enedicarama. ADCO Nufer ame SABB IN: X11-1 FCT1 ON 15 A Venute ador RISP. 1111. CRADYALIA TOR Propice . 6 Protedw . 6 Dirigut 6 S Maum Pac p. Benedial el S. ta Tauoue Sun.

## DOM XVIII.

A O a paced . R C Lactatuffu Alla Dulgu. OFS afreautmor CO Tollete DO M. XV1111 A alufpopuli-RG Ourgatur. Alla Lausated. OFS cambulanero. CO Tu mandafu DOM: X. AO ma quae RG Oculs om Ma Dexterable. OIS upflumina. CO Memento DOM: XX.1. nuoluntate tuc RGO omine refu gum factuf ef nobif ageneratio ne « Exprogenie ( ) ritif quam mon frerent aut sormar dur ter & orbif afae culo &infaeculum &infaeculum tuef deuf. ADOF Vir erat Interru. CO I ufalutare tuo. DOM . XX . 11. 1 Siluique Lief. RG Ecce qua - Alla Gonstag

bor libs due- AD OF Recordare mer. CO O 100 vot. DOM. XX. 111. TOmigen RG Venttef V- Accedite. Of Swinhot ADCO Indina DOM. V.AN TO west onf ego. Ry Liberasti nos somine exassing entibus

nos & eos qui nos oderunt consudifii VInde bimur tota or ell senomine tu o confitebimur Infaeculu. Alla Landa ata OF Deprofundif. AD CO Amendico vobif. INCIPIUNT Att P CIRCUIUANNI. Oeus uidex verus for us & pati ens
numquid vrascelur per singulos oces A 11ELY 1A. 3 200/2 ( 701 ) B. 1.

Oiligam ie somine vistusme a vo mi n= n/w. / n o - o mus firmamentum me um & refugium meum! ILFI YIA Inte comine spera vi nonconsundar - 0 1.0: -1- 16 1 DE 1 PORT Inacter num Intuaruficia libera me & eripe me Inclina adme aurem HELYIA SUE M. O. P. O. TO N. WAT N. as Omnes yen tes plands as news te mu nibus ivbilate veo In vo

ce exultationis:

11111111 Eripe me veinimicisment ve ust

me us & abunsur on Takes

11E1 YIA TO 1:= 1 mil 1 - 1:= 000 mily Te deck rmnuf veuf Infi e e on tubi reddetur vo tum Inhierusu lent the most por in the year VReplebimir Inbortif vomuf tu act 1111111 15/2 3/ = W 1 3 7 2 2 30. 41. Mutendite po pul me and a mor and more in the second U 1.4, 5/= 1Ely11. gem meam 11E1Y11 0-00 1-4 11 And 1. 1. On 1. Tr. . Wol. Exultate veo adivtori nostro inbilate 1/2 am 1/2 or my vomes & oe on la cob sumite psal mum TWITE TO SO 774 to cundum cum cythara.

T. 10 10 TO TOTE O omine very faluty meae Indie clama My ui & nocte coram te. 1 - or / - wor or . / or /= - with 13 d. s/r. 1 ILFIYIA Oo mine refu qu' un factuf es

. or - un mine refu qu' un factuf es

. or - un mine refu qu' un factuf es

no bif ageneratio som un! nc & pagenie. H. Onfregn vecer ILFI YIA. NIN OUT NEW TENT WAS Venue exultemus vomino inbilemus o faluta ri mo 40 18 -w 1 18 x " TOL 1= 15 1. C.M. Preoccupemus facient etal In confessione - whilemus e &Inpfalmif LIELYIA > TOME ? EN EN EN AN E Qvoniam ocus me gnusoo 1 - 175. 5 mi sus. nus & rex magnus sup omnom torram.

IIILYIN PIN 1 . 1. N 100 100 10-1-1.1 ominus regna vit exult& terra lae

vi o. 1. 2 m a s in notice of the terra lae

ten:

tur Insulae multae. THELYIN " IN A Vr. I volate deo omnisterra servite do mino Inla etta a mino 1 nla et A LIHVIA O, TH . P. WY 1/10000 Construenin Domino & Invocate nomen erns adnuma to Intergented operacus. Early of a p Vity - with him Paratum cor meum oeus paratum cor meum cantabo & pfallam TIFIYIA R edemptionem misit vomunis Inpopulo o nous suo.

5

of wir Mil- we > of wit QVITE 18: 1. .. 1. V. W. ton & pro THELYIN SHOEM IN MEN . 17 , 17 50 - " w . n \_ wi. F of M. M. w. r. w. P. Laudate vominum om nes gen tes & contandate e um omnes. -will re-with pull you LLELYLA 1 1-1 New W Dexteru ver fecit virtutem vexteru 1 Alit was o you him oomi ni exatrauit me PIN , M. M. M. M. M. i= wor ILELUIA. Lactarus sum Inhis quae dictie sunt milis T In vo mum vo mini, ibimus. VS tantes erant pedes nostru In

a v rie " har full trus bierusalem:

3 or parte to the or on work the wo, 22 de niewa 2 8 Deprofund f clama vi adie Domine of a state of s and the Somme exaudi vocemmeam. A HELYLA TIL 102 1 VOCAN Confitebor tibi comine Intoto corde meo & Inconfpectu angelo rumpfallam coram te A dorabo ao Att Landa anima mea Dominum landabo Do minum Invita mea pfallam veo me o P VINO quam diu ero HHYIA AND THE TIME A MARKET Version marker / honey Quifanat contritos cordo & NT - O . No now Mis ligat contrttio nes eorum PANJEGA. ALFIYIA Q ut posuit sines mos pacem &adipe fru en ti fatiat to men

AH Landa hierifalom Dominum lou du Deum tuum fron. CONFISSO INNATH UNIUS MARTYRIS SHY IIIIIA Inuen de uidser M.m. A 111141A 11111414 - 6 18 14 1 16 7 16 7 17 1 5 703 1 0 750 L Tuiv I when we palma flore to but & ficut multiplicabetry. UN 1 1 J. F. D. M. A.11. ALIFLYLL Bea tul vir quiting vominum linnan da vary so h. > 2. 00 1 1 at 1 17 1/2 tif end cupit nimif A LIFIT IN memento Do mine david & omnif marfueruding a ruf. A HHIYIA. Relativitive Elega te oo minuf fibi Infacerdo tem

I stuf nonconturba betur o betur quia '00 minus firmat manum eus rome of Posusta in somme sup ca Anflyin put ous coronam delapide pretroso. - w) 1 0 1 - 1 m. Nr. . To 1 1 1 1 1 1 m. N Gloria & bonore coronafa eum comme Allflyla Va John Sond Took To Beu tus vir quisuffest tempeatio nem quoniam cum probatus suerie acci Mr. of the joste, I jo Am 10 Town - d - " The Man Man Man I vfrum deduxit vo minus per vi s rectas & ofcendit illi regnum vei INNAIT PLURIMORU SCOR A 11FIVIA

Sanctitui so' mine be nedicent te gloriam re gritin occent. Exulta bunt fanction gloria - A. T. T. S. N. V. Lactabun tur Incubilibus fus. Vox exulta tions & salu Intaberna Cut Life No. 10 Cut lif infeorum A 111141A

Premosa eft Inconspectu oo mini cu morf fanctorum eus

where the state of the s MIFILIA Wirabilis on minus noticer.

- 11 / Now N/ w/ n p A IT ELVIA ATC. T. C. T. F. F. A. Anonnin 25 5 In a second domining

A .: : 1. mx / vin TT ~ my Tra-wor of 12 -wor 1. Jo we vin 11. 16.6.1 6.6. 1. 6. 4 ; n. A. R. n. CA DT ... n nnn nr wit . w /= f w. rule - w. ~ TA 1. p S - 7 , n-1 & F .- 1, 28 , 5. Ante confoee rum gen misar nam

Cette page et les deux suivantes qui sont les dernières du manuscrit sont très détériorées. C'est pourquoi nous avons cru inutile de les graner.

### **CLEF**

DES

# MÉLODIES GRÉGORIENNES

Dans les Antiques Systèmes de Notation

ET DE

### T.ANILĘ

DANS LES CHANTS LITURGIQUES.

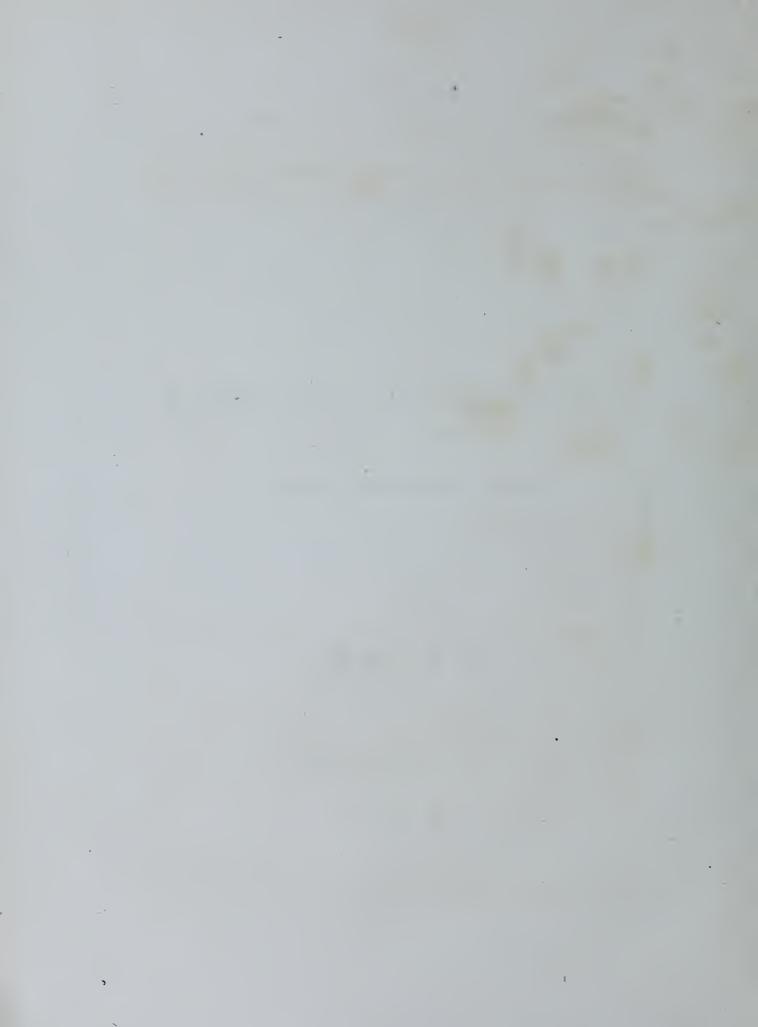

#### CLEF

DE3

# MÉLOBIES GRÉGORIENNES

DANS LES ANTIQUES SYSTÈMES DE NOTATION,

ET DE

#### L'UNITÉ

#### DANS LES CHANTS LITURGIQUES.

Nous avons prouvé l'authenticité du Manuscrit de Saint-Gall et nous l'avons mis sous les yeux de nos lecteurs : il nous reste à donner la clef de sa notation et à dire comment il peut servir au rétablissement de l'unité dans les chants liturgiques. C'est ce que nous allons essayer de faire dans ce rapide exposé de notre méthode et des résultats auxquels nous sommes parvenu (1).

I.

#### L'UNITÉ DANS LE CHANT EST-ELLE IMPORTANTE?

Avant tout, pour certaines personnes du moins, il n'est pas inutile de faire voir quelle importance l'Église attache à ce qu'il y ait uniformité dans la manière de chanter les louanges de Dieu.

Depuis quelques années il se fait dans le monde catholique; et surtout en France, un remarquable mouvement liturgique. Beaucoup d'Églises particulières redemandent à l'Église de Rome, leur Mère

<sup>(1)</sup> Ce travail a déjà été imprimé, en grande partie du moins, sous ce titre : De l'unité dans les Chants liturgiques, etc.

commune, les paroles saintes et naïves de son Office Divin, qu'elles avaient rejetées par une suite déplorable du malheur des temps.

Mais ce n'est pas tout de réciter les paroles Romaines; et quand l'Univers Catholique n'en connaîtrait point d'autres, que nous serions encore éloignés de cette merveilleuse unité dont parlait Saint Paul, lorsque, après avoir dit une seule foi, un seul baptême, il ajoutait une seule langue, una lingua! Car le Chant aussi est un langage. langage souvent plus expressif que les paroles mêmes. Et voyez quelle déplorable diversité dans le Chant Ecclésiastique! A peine si l'on pourrait trouver, je ne dis pas deux royaumes, mais seulement deux diocèses, où les hymnes sacrées se chantent avec une parfaite conformité.

Aussi, parallèlement au zèle déployé pour reprendre les paroles de la Liturgie Romaine, il s'est développé une activité non moins remarquable pour retrouver le véritable Chant Ecclésiastique.

Ces efforts, auxquels nous nous associons de tout notre pouvoir, sont on ne peut plus conformes à l'esprit de l'Église : pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup-d'œil sur l'histoire de ses Pontifes et de ses Conciles.

Pour Saint Grégoire-le-Grand, nous avons tout dit. Fixer le Chant Ecclésiastique, veiller à la diffusion de ses Mélodies immortelles, établir des Écoles qui devaient en conserver toujours la pureté : telle fut la belle mission que la Providence lui confia et qu'il remplit avec un admirable zèle.

Les successeurs dû Grand Pontife continuèrent son œuvre, et quatre-vingts ans plus tard, Saint Agathon, craignant sans doute de voir l'Angleterre perdre le véritable chant, que Grégoire y avait fait introduire avec la foi, lui envoyait un nouveau Maître, ut cursum canendi annuum, sicut ad Sanctum Petrum Romæ agebatur, edoceret (4).

L'Allemagne, comme l'Angleterre, reçut des leçons de Rome, et un

<sup>(1)</sup> Bède, Liv. IV, c. 18.

siècle environ après Saint Grégoire-le-Grand, Saint Grégoire II faisait promettre aux Légats qu'il envoyait aux Cités allemandes, de donner aux plus dignes le pouvoir de célébrer et de chanter l'Office d'après la forme et la tradition Romaine: his sacrificandi, sive etiam psallendi et figura et traditione Sanctæ Apostolicæ Ecclesiæ Romanæ ordine tradetis potestatem (1).

La France ne fut pas moins l'objet de la sollicitude pontificale que les autres pays Catholiques : en effet, vingt ans environ après la mort de Grégoire II, le pape Étienne, second du nom, recommande à Chrodegang, le saint Évêque de Metz, de former un Clergé régulier parfaitement exercé aux mélodies Romaines : Romana imbutum cantilena (2). — En même temps, pour assurer le fruit de ses exhortations, il envoyait à Pepin-le-Bref douze Maîtres des plus habiles, pour établir le Chant Romain dans tous les pays de la Gaule. Un peu plus tard, le pape Adrien se préocupe encore de cette grave question: c'est d'après son conseil que l'empereur Charlemagne ordonne aux Monastères de suivre avec exactitude les mélodies du Chant Romain: ut cantum Romanum pleniter et ordinaliter peragant (3). Ce grand Monarque, se conformant encore aux désirs du Pontife, décrète que, pour l'enseignement du Chant, on suivra la méthode et l'usage de l'Église Romaine; puis il ordonne de faire venir de Metz les Chantres Romains qui s'y trouvaient, ceux-là, sans doute, que, sous le règne précédent, nous avons vus envoyés d'Italie par le pape Étienne II: ut cantus discatur, et secundum ordinem et morem Romanæ Ecclesiæ fiat, et ut cantores de Metis revertantur (4). Vers la même époque, sur la demande de Charlemagne, Adrien envoya encore deux Chantres, Pierre et Romanus, dont nous avons longuement raconté l'histoire dans la Notice historique, placée en tête de ce volume.

<sup>(1)</sup> Dom Guéranger, Inst. Liturg., t. I, p. 180.

<sup>(2)</sup> Paulus Diaconus, apud Duchesne, (Hist. franc., t. 11, p. 204).

<sup>(3)</sup> Baluzii Capitul. — Aquisgranen. ann. 789. Cap. XC.

<sup>(4)</sup> Capitulare Caroli Magni de Cantu, anno 805.

Terminons cet aperçu sur le zèle des Souverains Pontifes à propager le Chant Romain, en rappelant la Bulle, Quo primum tempore, dans laquelle le Saint Pape Pie V fait observer que l'esprit de l'Église fut toujours de désirer une parfaite unité dans la modulation des Chants Sacrés: Congruum est et conveniens unum esse in Ecclesia Dei psallendi modum.

Reconnaissens donc avec Gerbert, dont l'autorité est d'un grand poids en cette matière, l'intention bien clairement exprimée des Chefs suprêmes du monde Catholique; et faisons remarquer avec lui que, si l'Église Romaine a plus que l'Église Grecque conservé la pureté et l'uniformité du Chant Sacré, il faut l'attribuer à la vigilance des Pasteurs et principalement des Souverains Pontifes: Vigilantia pastorum, imprimisque Summorum Pontificum, a quibus ordinati sunt libri ad Officium Sacrum in Ecclesia pertinenter cantus parus ac uniformis magis est conservatus (1).

Si maintenant nous passons aux Conciles, nous verrons le même esprit se manifester dans ces doctes et vénérables Assemblées. Un Concile de Vannes, tenu en 461, un autre d'Agde en 506, un troisième de Gironne de la même année, un quatrième de Tolède en 633, et on pourrait en citer bien d'autres, recommandent tous l'unité dans la liturgie et en particulier dans la psalmodie (2). Le Concile anglais de Cloveshoe, en 747, ordonne de célébrer les fètes d'après le Chant Romain et suivant le modèle reçu de la Ville Éternelle ; In cantilena celebrentur modo juxta exemplar, quod scriptum de Romana habemus Ecclesia (3).

Le Saint Concile de Trente résume leur pensée, en témoignant le désir de voir les Chanoines chanter l'Office avec respect et les Clercs s'exercer avec zèle à la modulation du Chant Ecclésiastique. Quel chant, demande à ce propos Benoit XIV dans la Bulle qu'il lança

<sup>(1)</sup> Gerbert, de Cantu, t. II, p. 21.

<sup>(2)</sup> Voir Dom Guéranger. — Inst. Lit., t. I, p. 131 et suiv. — Il cite les textes de ces Conciles.

<sup>(3)</sup> Labbe, Concil, T. VI — p. 1577.

contre la détestable Musique usitée de son temps, quel chant est ici réclamé par le Sacré Concile? Et aussitôt, il fait cette réponse bien digne de fixer l'attention: Cantus ille est, quem ad musicæ artis regulas dirigendum efformandumque multum elaboravit Sanctus Gregorius Magnus prædecessor noster, qui fidelium animos ad pietatem et devotionem excitat, qui si recte decenterque peragatur in Dei Ecclesiis, a piis hominibus libentius auditur, et alteri qui musicus dicitur, merito præfertur.

De ces courtes observations nous sommes, ce nous semble, en droit de conclure que l'Église Catholique désire l'uniformité dans le Chant de ses prières et de ses hymnes. Elle veut l'unité en tout, dans ses rits, dans ses cérémonies : pourquoi ne la voudrait-elle pas dans la modulation des Chants sacrés, une des parties les plus intéressantes de sa Liturgie! « L'unité, ajoute Dom Jumilhac, est ici plus nécessaire que dans les cérémonies de l'Église, puisque le peuple est plus à même d'y remarquer le défaut d'uniformité, et peut plus aisément y trouver occasion de scandale (1).

Nous ne voulons pas expliquer ici, comment il a pu arriver que. malgré le zèle de ses Pontifes, l'Église ait vu s'introduire tant de confusion dans son chant Liturgique: forcé de nous borner dans une question, qui demanderait à elle seule un long travail, nous nous contenterons de faire observer, avec le savant Abbé figuré et musical ayant pris, au Solesmes, que le chant XIVº siècle, la place du Chant Romain, les Mélodies Grégoriennes furent abandonnées, et allèrent se perdre, comme dit le Pape Jean XXII, dans un fatras de ridicules fioritures, qu'on décorait du nom pompeux de contre-point fleuri, de contre-point double, etc. C'est ainsi que les traditions antiques furent oubliées, et qu'on en vint peu à peu à cette déplorable corruption, dont nous avons aujourd'hui tant de peine à nous tirer.

<sup>(1)</sup> Traité hist. et prat. du Chant Ecclés., p. 42.

Nous allons maintenant exposer nos vues sur la méthode à suivre afin d'obtenir un résultat vraiment utile et fécond pour cette belle œuvre de restauration. Nous aussi, placé par la Divine Providence dans une position favorable à ce genre d'études, nous avons consacré quelques recherches à cette importante question; nous avons compulsé et comparé plusieurs vieux Manuscrits: nous venons aujour-d'hui apporter une pierre à la reconstruction de l'édifice. Puisse-t-elle contribuer quelque peu à l'avancement de l'ouvrage!

II.

# L'UNITÉ DU CHANT ECCLÉSIASTIQUE EST-ELLE POSSIBLE AUJOURD'HUI, ET COMMENT?

Telle est la première question que nous nous sommes posée.

On comprendra ce doute, si l'on examine combien l'unité dans le chant est plus difficile à rétablir que l'unité dans les paroles. Pour celle-ci, rien de plus simple; on sait à qui s'adresser; et, si la prudence permettait à tous les Évêques de prendre brusquement une telle mesure, demain il n'y aurait plus qu'une manière de prier Dieu publiquement. Pour le chant, c'est autre chose : les sources sont perdues. Rome elle-même n'a plus le véritable Chant Ecclésiastique; et vous lui demanderiez ce qu'il faut faire en ce genre, qu'elle ne vous dirait point, on peut l'affirmer, d'adopter comme le plus parfait le plain-chant dont elle fait usage. Que faire donc?

La difficulté serait insoluble, s'il n'y avait jamais eu de Chant Romain, c'est-à-dire, Catholique, ou s'il n'y avait plus aucun moyen de le connaître. Mais, grâce à Dieu, il y a eu un Chant Romain, catholique, et il existe encore aujourd'hui des moyens de le retrouver.

Qu'il y ait eu un chant que Rome a établi, approuvé, propagé de tout son pouvoir, un chant que les Églises lui redemandaient quand elles en avaient altéré la pureté, un chant dont Benoit XIV disait encore en plein XVIII<sup>e</sup> siècle, qu'il était à la fois le plus beau et le plus religieux de tous, et dont le savant abbé Baïni, directeur de la chapelle papale, a osé de nos jours parler en ces termes : « Les Mélodies Grégoriennes sont inimitables : on pourra les copier, » les adapter tant bien que mal à d'autres paroles, mais on ne » parviendra jamais à en faire de nouvelles qui leur soient compa-» rables; » qu'un tel chant, disons-nous, ait longtemps existé dans l'Eglise avec la haute sanction de Rome, c'est là un fait à l'abri de toute contestation. Et tout ce que nous venons de dire le prouve surabondamment : or, ce chant, l'histoire ecclésiastique nous l'apprend encore, c'est le Chant Grégorien. Aussi, c'est vers cette œuvre inspirée que se tournent aujourd'hui ceux qui veulent restaurer le Chant Ecclésiastique; et nous n'écrivons pas ces lignes pour ceux qui voudraient faire mieux que Saint Grégoire. Si l'unité est possible, elle ne l'est que par un retour complet à ses antiques Mélodies : nous aimons à le croire, quiconque se présenterait avec des preuves claires et solides qu'il a retrouvé l'œuvre de Saint Grégoire, verrait à ce grand nom toutes les discussions tomber, et la faveur la plus vive accueillir partout cette résurrection si chère à tous les cœurs franchement Catholiques.

#### III.

#### MOYEN DE RETROUVER LES CHANTS GRÉGORIENS.

Nous voici arrivé à la grande question.

Nous allons exposer le plus simplement possible le procédé auquel nous ont conduit nos réflexions et nos recherches. Cet exposé net et précis sera, nous en avons la confiance, la meilleure preuve que nous puissions apporter de l'exactitude de nos résultats.

Nous sommes parti d'un principe, déjà posé comme incontestable par le savant Abbé de Solesmes (Instit. Liturg., T. 1, p. 306). En voici la substance : QUAND UN GRAND NOMBRE DE MONUMENTS, DIFFÉRENTS DE PAYS ET D'ÉPOQUES, S'ACCORDENT SUR UNE VERSION, ON PEUT AFFIRMER QU'ON A RETROUVÉ LA PHRASE GRÉGORIENNE. Ce principe n'a pas besoin de démonstration : il est évidemment fondé sur le bon sens, et sur l'impossibilité philosophique que, dans les conditions supposées, un grand nombre d'hommes s'accordent à vouloir tromper, et puissent le faire sans exciter de réclamation.

En vertu de ce principe, nous sommes engagé dans la voie de confrontation mutuelle des livres de Chants et des Manuscrits, provenant des sources diverses.

Prenons les livres de chant employés de nos jours en Europe. Rien de plus facile que de constater une discordance complète. Là n'est pas la Phrase Grégorienne.

Remontons les siècles. Les siècles les plus rapprochés de nous offrent toujours beaucoup de divergence, jusqu'à l'invention de l'imprimerie; cependant cette divergence va en diminuant, à mesure qu'on s'élève dans l'échelle des âges. Cette observation nous indique que le mieux serait d'étudier surtout les Manuscrits antérieurs à cette époque: il est en effet naturel de penser que les ruisseaux seront d'autant plus purs, qu'ils seront moins éloignés de la source.

Nous sentons donc le besoin de nous procurer la copie des plus anciens Manuscrits, possédés par les divers pays qui nous environnent.

Ce n'est pas ici le lieu de dire comment nous y sommes parvenu. Grâce au bienveillant concours d'amis, pleins de zèle pour cette œuvre sainte, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Belgique nous ont fourni d'abondants matériaux. Ce sont des *Graduels*, des *Antiphonaires*, etc., contenant des versions, faites au XIV°, XIII°, XII° et XI° siècles, par de savants Religieux, tels que Gui d'Arezzo, les Moines de Saint-Gall, les Moines et Abbés

de Cluni, de Citeaux et de Clairvaux, les Bénédictins Anglais, les Chartreux et les Prémontrés Français et Belges, les Clercs et les Chanoines réguliers des Cathédrales d'Allemagne, etc.

Indépendamment de l'épreuve de la confrontation, à laquelle nous allions les soumettre, ces versions, confiées au parchemin et exécutées avec le plus grand soin, offraient par elles-mêmes une haute garantie de fidélité:

- 1° Parce qu'elles venaient de Monastères, où nuit et jour on chantait l'office complet, et où par conséquent les *antiques traditions* devaient fidèlement se transmettre d'âge en âge;
- 2º Parce que ces Moines faisaient profession d'un attachement spécial à la sainte Liturgie Romaine;
- 3° Parce que la science de plusieurs d'entre eux dans le Chant Ecclésiastique nous est constatée par les savants traités qu'ils ont laissés sur cette matière;
- 4° Enfin, parce que, en plusieurs endroits, leur règle leur faisait une obligation de suivre le Chant Romain avec la plus scrupuleuse exactitude.

Possesseur de tant de Monuments précieux, nous les avons tout d'abord rangés en deux classes: Manuscrits neumés sans lignes, et Manuscrits neumés sur lignes ou Guidoniens (4).

(1) Pour comprendre cette distinction, il faut savoir qu'on appelle neumes, neumation, etc., l'espèce de notation en usage avant Gui d'Arezzo. Elle consistait en des signes très-menus, fort variés, souvent bizarres, que l'on écrivait sans lignes, ce qui amenait nécessairement de l'incertitude sur leur valeur, et des erreurs nombreuses sous la plume du copiste même le plus attentif. Le Moine de Pompose imagina de soumettre les notes à la portée des quatre lignes, qui en fixât la valeur tonale. C'est ainsi que, par l'ordre du Pape Jean XIX, il neuma ou nota l'Antiphonaire. Son travail fut approuvé et comblé d'éloges par le même Pontife. Son système, adopté partout, amena force versions de neumes en notes Guidonienses. Ces versions sont précisément ce que nous appelons Manuscrits Guidoniens.

Ces derniers nous offraient des signes connus. A leur simple inspection, on peut constater de la manière la plus évidente que les éditions modernes des livres d'Églises ont notablement altéré les Mélodies Grégoriennes, tant pour le fond, que pour le mode d'exécution, et en particulier les ont alourdies, en donnant à toutes les notes une longueur uniforme. Mais ce n'était rien que ce premier résultat dont personne ne doutait. Avançons.

Essayons de comparer ensemble ces Manuscrits Guidoniens, provenant de différentes sources, et choisissons une phrase ou un membre de phrase, que nous étudierons successivement dans chacun d'eux. Nous faisons une première tentative; mais hélas! la phrase choisie ne se trouve que dans un ou deux Manuscrits; il faut en prendre une autre. Une seconde tentative n'aboutit qu'à signaler le même désaccord. Enfin, une phrase se rencontre dont les diverses parties ont la même notation dans un nombre imposant de manuscrits. Aussitôt, appliquant notre principe, nous concluons : voilà une Phrase Grégorienne!

Passons maintenant aux Manuscrits neumés sans lignes, et choisissons pareillement une phrase que nous étudierons dans chacun d'eux. Ici l'accord est bien plus difficile à trouver, à cause des différences plus nombreuses et plus graves qui existent entre les divers Manuscrits (1). Sans nous laisser rebuter, nous poursuivons avec zèle cette œuvre de patience, et après bien des essais infructueux, nous parvenons à une phrase dont les diverses parties présentent la même neumation dans plusieurs Manuscrits. Alors, toujours d'après notre principe, nous concluons une seconde fois : voilà une Phrase Grégorienne!

Nous avons donc Saint Grégoire, d'une part en signes connus, d'une autre part en signes inconnus. Mais quel secours tirer de là pour

<sup>(1)</sup> Cette diversité plus grande s'explique aisément par la forme même des signes neumatiques, leur nombre, etc. Voir la note précédente.

l'intelligence des signes neumatiques à laquelle nous voulons arriver? Aucun. La phrase choisie n'est pas la même dans les deux espèces de Manuscrits: il n'y a donc pas moyen de passer de la connaissance de la phrase Guidonienne à la connaissance de la phrase neumatique

Nous nous sommes ici rappelé uu vieil axiôme du bon sens et de la philosophie, d'après lequel deux choses égales à une troisième sont égales entre elles; et nous nous sommes dit : si nous parvenions à trouver les Manuscrits Guidoniens d'accord sur une phrase, et les Manuscrits neumés d'accord aussi sur la même phrase, ce serait un grand pas de fait. Car nous aurions une même Phrase Grégorienne en signes connus et en signes inconnus, et chaque signe inconnu aurait nécessairement la même valeur tonale que son correspondant connu.

Frappé de cette idée, nous reprenons notre pénible confrontation, qui nous fait concevoir des espérances de plus en plus encourageantes. A force de collationner, nous arrivons enfin à une de ces bienheureuses phrases qui offrent la même notation Guidonienne dans les différents Manuscrits Guidoniens, et à la fois, la même notation neumatique dans les différents Manuscrits neumés.

C'est donc là bien réellement la même Phrase Grégorienne, notée en signes de forme différente, mais de valeur identique. Il ne reste plus qu'à juxtaposer les deux résumés de nos collations de Manuscrits, à les comparer signe par signe; et la valeur musicale de chaque signe dans la notation connue donnera précisément la valeur musicale du signe correspondant dans la notation inconnue. Nous faisons ce dernier travail, et nous avons enfin la consolation de lire une Phrase Grégorienne dans sa notation neumatique.

Cette série d'opérations, patiemment répétées sur les deux sortes de Manuscrits, nous permit à la longue de déchiffrer plusieurs autres phrases et des morceaux entiers écrits en neumes.

Tous les signes neumatiques et leurs positions diverses se présentèrent successivement à nous dans ces confrontations multipliées.

En rapprochant nos observations, nous arrivâmes à en déduire la valeur absolue et relative de tous les neumes.

Dès lors nous entrevîmes la possibilité de reconstruire ainsi, pièce à pièce toutes les Mélodies Grégoriennes, en multipliant les confrontations pour chaque partie de l'Office Divin. Mais cette immense entreprise avait de quoi effrayer le courage le plus intrépide; et le cœur allait nous faillir, quand la Providence nous ménagea un secours nouveau, qui devait en même temps abréger singulièrement le travail, et confirmer la justesse de nos résultats.

Ce secours, c'est le fameux GRADUEL AUTHENTIQUE DE SAINT-GALL. Ce Graduel est, comme on sait, une Copie de l'Autographe de Saint Grégoire, envoyée à Charlemagne par le Pape Adrien I, l'an 790, Manuscrit, unique dans le monde, dont un bonheur extraordinaire nous a mis ure copie entre les mains.

Nous l'ouvrons, et nous reconnaissons avec joie les mêmes signes neumatiques, déjà trouvés ailleurs. Nous pouvions donc lire ce précieux Monument. Aussitôt, nous nous mettons à rapprocher une de nos Phrases Grégoriennes, si péniblement conquises, de la phrase correspondante dans le Graduel primitif; les deux phrases étaient parfaitement d'accord pour le fond. Tout artiste Chrétien comprendra notre joie, mais nous ne saurions l'exprimer. La même comparaison, recommencée pour chacune de nos phrases, nous offrit chaque fois le même résultat, et un nouveau motif de bénir la Providence.

Dans cet accord merveilleusement heureux, il y avait à la fois une preuve convaincante que la marche suivie par nous était bonne, et une démonstration nouvelle, bien forte, ce nous semble, que le Manuscrit est véritablement authentique.

Ce Manuscrit, juge infaillible, venait donc confirmer et compléter la restauration de ces Mélodies, qui, au dire de l'antiquité, furent divinement inspirées. Je dis compléter : c'est qu'en effet l'étude des Manuscrits neumés ne nous avait point encore livré le secret des nuances délicates, des ornements nobles et modestes, en un mot de la forme précise à donner à l'exécution : toutes choses qui font cependant

le charme de ces véritables cantilènes. Mais dans le Manuscrit de Saint-Gall, les neumes sont accompagnés de lettres significatives, significativæ litteræ, qui mettent précisément au fait de ces détails importants (1). L'examen scrupuleux et approfondi de ces lettres, joint à l'étude des auteurs des XI°, X° et IX° siècles, nous a aussi révélé le mode d'exécution.

Nous pouvons donc maintenant croire avec une certitude morale que nous possédons un moyen sûr de lire la Phrase Grégorienne notée en neumes, et de la restituer dans sa pureté native, quant au fond et quand à la forme.

Depuis ce moment notre travail avance avec rapidité. Et bien que le Manuscrit de Saint-Gall ne contienne pas toutes les parties de l'Office Divin, nous parviendrons sans trop de peine à les retrouver dans les autres Manuscrits dont nous avons parlé, et surtout dans ceux de la même Abbaye de Saint-Gall où la Providence nous a conservé l'Office tout entier et avec les mêmes lettres significatives que porte l'Antiphonaire de Saint Grégoire.

Telle est la marche que nous avons suivie. Elle est longue et fatigante, nous l'avouons. Mais est-ce trop de quelques années, consacrées à de pénibles labeurs, quand il s'agit de rétablir l'unité dans une des plus belles parties de la Liturgie Romaine?

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas confondre ces Lettres significatives avec les lettres, qu'on trouve dans certains Manuscrits, celui de Montpellier par exemple, et qui ne sont que la traduction des neumes en caractères alphabétiques, sans rien dire de ce que nous appelons ici la forme d'exécution.

IV.

EXAMEN CRITIQUE DES TENTATIVES DE RESTAURATION GREGORIENNE FAITES DANS UNE VOIE DIFFÉRENTE DE LA NOTRE.

Nous en connaissons trois principales.

La première, dont nous parlerons, est celle de M. Nisard, qui prétendrait retrouver la valeur musicale des neumes dans les neumes eux-mêmes. Saint Grégoire, dit-il, travaillant pour l'Église universelle, a dû écrire en signes clairs et tout-à-fait intelligibles; il ne doit donc pas être si difficile de les lire. Sans doute, répondrons-nous à M. Nisard, les neumes étaient intelligibles avec le secours des maîtres de chant, sortis de l'école que Saint Grégoire avait fondée à cet effet; mais ces signes n'avaient par eux-mêmes qu'une valeur tonale indéfinie, et le chant ne s'apprenait véritablement que par l'usage (1). Que notre savant ami nous permette de le lui rappeler : tous les anciens auteurs s'accordent à trouver cette lecture toujours incertaine et équivoque. Et ce qui prouve qu'elle l'était réellement, c'est l'empressement extrême, avec lequel fut accueillie partout l'invention de Gui d'Arezzo, dont le but était de rendre cette lecture et plus sûre et plus facile. Du reste, on n'aura pas de peine, nous l'espérons, à convenir que notre interprétation des neumes Grégoriens. interprétation déduite des monuments, mérite un peu plus de confiance qu'une interprétation en définitive purement conjectural. (2).

<sup>(1)</sup> Joann. de Muris. (Summa Musicæ - c. vi.) et omnes unanimiter.

<sup>(2)</sup> Nous aimons toutefois à le reconnaître ici : M. Nisard a servi très-utilement la cause des chants Grégoriens, et par ses savantes dissertations sur les notations anciennes, et par l'irrésistible lucidité avec laquelle il a refuté les doctrines erronées de M. Fétis, etc., etc.

Une seconde tentative s'appuie sur les règles. Mais ces règles sont celles de la tonalité Grégorienne ou celles de la tonalité moderne. - Dans le premier cas, nous concevons, qu'au moyen de ces règles, on puisse corriger les vices de certaines versions corrompues, et dire : ceci n'est pas de Saint Grégoire. Mais reconstruire une Phrase Grégorienne, découvrir si Saint Grégoire a mis telle note ou telle autre, jamais. Ce sont là des faits que les Manuscrits seuls peuvent nous apprendre. Que dirait-on de quelqu'un, qui, à l'aide des règles de la versification latine, voudrait retrouver un vers de Virgile? Virgile, sans transgresser ces règles, a pu faire son vers d'une infinité de manières. De même Saint Grégoire a pu moduler sa phrase de mille façons, toutes d'accord avec les règles de sa musique : de quel secours donc peuvent être les règles toutes seules pour dire quelle est la modulation qu'il a choisie? - Quant à ceux qui prétendraient appliquer les règles de la tonalité moderne aux Mélodies Crégoriennes, leur erreur est encore plus palpable. D'un tel système il ne peut résulter qu'un mélange monstrueux de deux éléments hétérogènes et incompatibles. C'est à peu près comme si, pour restaurer une cathédrale gothique, on suivait les règles de l'architecture grecque ou de la renaissance.

Aussi les éditions, faites d'après les règles, et dont les plus connues sont celles de Venise en 1597, de Giovanelli en 1614, de M. Nivers en 1658 et 1697, et de Malines en 1848, outre qu'elles diffèrent beaucoup entre elles, s'éloignent de plus en plus du vrai Chant de Saint Grégoire (1), et pèchent même contre les règles qu'elles invoquent.

La troisième tentative que nous signalerons, et peut-être la plus sérieuse des trois, consiste à s'appuyer sur un seul Manuscrit, ou sur les Manuscrits d'une seule époque et d'une seule province, portant l'interprétation en lettres des neumes Grégoriens.

<sup>(1)</sup> Voir nos tableaux du Répons-Graduel Viderunt.

S'il existait un manuscrit, 1° universellement reconnu pour authentique; 2° pouvant garantir suffisamment l'exactitude complète du copiste, tant pour la transcription des neumes que pour leur traduction en caractères alphabétiques; 3° portant avec l'explication des neumes, l'explication des ornements et du mouvement du Chant Grégorien, deux choses qui constituent essentiellement la forme d'exécution : nous serions les premiers à bénir la Providence d'avoir conservé un tel Monument, et à convenir qu'on peut, au moyen de ce Manuscrit, arriver au but commun de nos efforts par une voie non moins sûre et beaucoup plus simple que celle que nous avons.

Mais il n'existe, à notre connaissance, aucun Manuscrit qui réunisse toutes ces conditions, absolument indispensables cependant; et celui de Montpellier, que nous avons ici spécialement en vue, en présente à peine une seule (1).

De plus, nous confirmons, et tout le monde peut désormais s'en convaincre comme nous, ce Manuscrit est notablement en désaccord avec le Graduel authentique de Saint-Gall. — Enfin, il ne contient qu'une partie de l'Office, et encore incomplète

Ce rapide et loyal exposé des efforts tentés en dehors de notre plan, doit suffire pour faire voir que nous n'avons pas à craindre d'arriver trop tard, et qu'il reste encore quelque chose à faire.

V.

## EXPLICATION DES SIGNES MUSICAUX EMPLOYÉS DANS LÉS ANCIENS MANUSCRITS.

On trouve dans les anciens Manuscrits, deux espèces de signes musicaux : les signes neumatiques, proprement dits, et les Lettres significatives ou Romaniennes. Nous allons en parler séparément,

(1) Voir nos tableaux du Répons-Graduel Viderunt.

#### § I.

#### SIGNES NEUMATIQUES,

Nous appelons proprement signes neumatiques les signes qui représentent les sons et le ton d'une manière approximative.

Avant d'aller plus loin, il est très-important d'indiquer d'une manière bien précise quel genre d'explication il est possible de donner des signes neumatiques,

Remarquons d'abord que la notation neumatique n'avait presque rien de commun, pour la valeur musicale, avec la notation dont nous nous servons aujourd'hui. La notation actuelle, à la simple inspection d'une note, nous dit le ton juste qui lui correspond, et nous n'avons besoin d'aucun autre secours pour savoir si c'est un do, un ré ou toute autre note qu'il faut faire entendre,

Telles n'étaient pas la valeur et la destination des signes neumatiques. Les neumes ne faisaient qu'indiquer : 1° combien de sons réprésentait chaque signe; 2° si l'ordre de ces sons était ascendant ou descendant, ou unisonnant; 3° quelle était la valeur des signes par rapport au mode auquel le morceau appartenait. Cette valeur, qu'on pourrait appeler valeur numérique, et valeur tonale appraximative, est donc tout ce qu'il faut demander aux signes neumatiques, et y chercher autre chose, c'est perdre son temps,

Et que ce soit là véritablement l'idée juste qu'on doit se faire de la valeur musicale des neumes, c'est ce qu'attestent unanimement tous les anciens auteurs. On voit en effet partout quon ne pouvait apprendre à chanter sans le secours d'un Maître : on ne lisait pas un air comme nous faisons, on l'apprenaît par cœur. De là vient qu'au bout de cinquante ans d'exercice, on n'était pas toujours en état de chanter un morceau avec exactitude et assurance; de là viennent encore ces efforts continuels pour arriver à des systèmes plus pratiques de notation : sys-

tême d'Hucbald de Saint-Amand (1), système de Saint Odon de Cluny, système de Gui d'Arezzo. Il suffit de parcourir les écrits que nous ont laissé en particulier ces trois illustres Moines pour demeurer convaincu que leurs innovations n'avaient d'autre but que de suppléer à l'imperfection des signes neumatiques, en leur donnant, au moyen d'autres signes, une valeur tonale absolue, qu'ils n'avaient point par eux-mêmes. Ils voulaient par là rendre l'étude du Chant moins dépendante de l'usage, mot qui, selon Jean de Muris (2), était devenu le nom même de ce chant.

Ainsi donc, pour nous qui n'avons plus l'usage, il n'y a qu'un moyen de connaître l'air d'un morceau écrit en neumes; c'est celui que nous venons d'exposer : la confrontation avec les manuscrits Guidoniens qui succédèrent aux Manuscrits neumés. — Les Tonarius (3) peuvent aussi être d'une grande utilité en indiquant le mode d'un morceau.

Pour ce qui est de la valeur numérique et de la valeur tonale approximative, définies plus haut, nous espérons la donner d'une manière complète, en nous appuyant sur les anciens traités de musique, et en nous aidant de nos observations personnelles dans la comparaison des Manuscrits.

Nous donnerons d'abord l'explication des signes neumatiques que l'on trouve généralement dans les anciens Manuscrits, puis nous parlerons de ceux qui sont employés dans le Manuscrit de Saint-Gall.

- (1) Voir (Pièces Justif., N° I) un passage d'Huchald où il explique l'insuffisance des neumes pour apprendre un air; et (N° II) un passage de Saint Odon, qui prouve la même chose.
  - (2) Voir (Pièces Justif., Nº III) ce passage de Jean de Muris.
- (3) Le tonarius était une liste de toutes les Antiphones, telles que Introït, Répons, Offertoires, etc., distribuées d'après l'ordre des différents modes. Cette liste était tantôt complète, tantôt incomplète. Elle indiquait seulement les premiers mots de chaque morceau. On plaçait souvent au dessus de ces premiers mots les neumes qui servaient à rappeler la Mélodie à la mémoire. Les tonarius sont communs dans les grandes Bibliothèques.

1.

NOM, FORME ET VALEUR DES SIGNES NEUMATIQUES, EMPLOYES DANS LES ANCIENS MANUSCRITS.

Les signes neumatiques, employés dans les anciens Manuscrits, sont nombreux; mais on peut les ramener à deux espèces générales dont tous ne sont que des variétés. Nous traiterons d'abord des signes simples, ne représentant qu'un son, et ensuite des signes composés, représentant plusieurs sons.

A. SIGNES SIMPLES, NE REPRÉSENTANT QU'UN SON.

1º Du signe appelé punctum, le point.

Ce signe prend la forme ordinaire du point, ou d'un petit trait extrêmement court (--).

Le point représente un seul son détaché (1); deux points, trois points, indiquent deux, trois sons détachés (. . . . . . . . . . . . ).

Si on rencontre deux points ascendants (••), on les rendra par deux sons ascendants; si les deux points sont descendants (••), les deux sons le seront aussi.

Deux points ascendants et deux points descendants avec la Virga au milieu est représentent cinq sons, comme fa sol la sol fa; dans ce dernier cas, les points se rendent ordinairement par des notes brèves, et la Virga par une note longue.

Trois points en triangles (•••) signifient trois sons détachés, dont deux sont à l'unisson; par exemple, ut ut la. — Deux ou trois points, placés horizontalement, sont deux ou trois notes unisonnantes et détachées (•• •••).

Dans les Manuscrits seulement qui sont postérieurs au xve siècle, on trouve les deux et trois points unisonnants remplacés par une seule note, mais plus longue. Ce sont ces points répétés deux ou trois fois que nous trouvons désignés dans les anciens traités de

<sup>(1)</sup> Dans la notation neumatique, le point s'unit à la Virga, à la Plica, à l'Hemiphonus ou Hemivocalis, au Podatus et au Quilisma; mais il ne se joint pas à la Clivis.

musique sous le nom de notes répercutées, (notæ repercussæ). Un certain nombre de Monuments leur donnent encore d'autres noms, tels que Apostrophus, Distrophus, Tristrophus: ces dénominations nous sont venues de l'Église grecque, qui emploie les mêmes signes dans sa notation Liturgique, en leur donnant à peu près la même forme que les Latins; elle les appelle αποστροφος, διστροφος, τριστροφος (1).

Le tableau neumatique reproduit par Gerbert nous présente les trois points unisonnants sous le titre de pressus major, et les deux points sous celui de pressus minor; c'est de cette espèce de pressus que parle J. de Muris, quand il dit: pressus dicitur a premenda, et minor continet duas notas, major vero tres, et semper debet æqualiter et cito proferri; dans un grand nombre d'autres Monuments ces deux noms pressus major et pressus minor sont toujours donnés à deux autres signes dont nous parlerons plus bas.

Au reste nous ferons remarquer une fois pour toutes que les différents noms qu'on a donnés aux mêmes signes neumatiques, ne changent rien à leur valeur ni à leur signification réelle. Ainsi quel que soit le nom qu'on leur donne, l'effet ne varie pas; car on les trouve toujours traduits de la même manière dans tous les Manuscrits Guidoniens. Ainsi par exemple, qu'on appelle les trois points (•••) pressus major, ou tristropha, ou tristrophus, ce signe est toujours traduit par trois notes unisonnantes. Il en est de même pour le signe que les uns appellent tramea, d'autres cephalicus, d'autres flexa cornula, d'autres plica descendante, d'autres flexa rotunda. La collation des versions Guidoniennes fait disparaître tout espèce de doute sur la signification de ce signe; ce principe de collation

- (1) Entre l'ancienne Musique Sacrée de l'Église grecque et celle de l'Église latine, il y a des analogies frappantes qui dénotent une origine commune :
  - 1º Dans les deux, on trouve huit modes : quatre authentiques et quatre plagaux.
  - 2º Dans les deux, ces modes s'appellent Dorien, Purygien, Lydien, etc.
- 5º Dans les deux, plusieurs signes de notation portent les mêmes noms : Apostropues, Kulisma, Hémiphones, etc., etc.
- 4° dans les deux, il fallait, pour lire la notation, un maître qui sût les chants par cœur, (Voir le Τκλιτέ de M, Viloteau, p. 788.)

Ces analogies semblent prouver que les Latins empruntèrent aux Grecs non-senlement leur Musique, mais même leur notation neumatique. Comment s'expliquer autrement les noms des neumes, qui sont presque tous d'origine grecque : Podatus, Cephalicus, etc., etc.?

Or, les Grecs, dans leurs livres de chant, attribuent à David l'invention des modes authentiques, et à Salomon celle des modes plagaux. (Voir encore M. Viloteau, p. 817.) Et, en effet, le P. Martini, savant musicographe du dernier siècle, soutient que les mélodies psalmodiques remontent à David, et que les premiers Chrétiens continuèrent à chanter les psaumes commo on les chantait dans le Temple de Jérusalem: avec l'Évangile, ils se répandirent partout, chantés de la même manière,

Ces observations, rapprochées de ce que nous avons dit dans le chapitre I'r de notre Notice, instoriour, font voir la haute antiquité de nos chants Liturgiques et la vénération dont ils méritent d'être environnés.

supplée même aux fautes échappées à la main des copistes. Nous disons ici en passant, pour répondre d'avance à ceux qui, pour se donner un air d'importance par une minutieuse et puérile exactitude, prétendraient trouver des fautes dans la reproduction des Manuscrits.

#### 2º Du signe appelé VIRGA ou VIRGULA.

La Virga est une note simple, nota simplex, qui ne représente qu'un son.

Ce signe prend différentes formes ( 7/7/27 ); mais il est toujours facile de le distinguer, comme on peut le voir en jetant un coup-d'œil sur les tableaux et les spécimens que nous donnons.

Jamais on ne trouve plusieurs virga sur une seule syllabe; si l'on en rencontre plusieurs de suite, ce qui arrive souvent, elles sont toujours sur des syllabes différentes; elles expriment aussi bien une suite de notes qui montent ou descendent par degrés conjoints ou degrés disjoints, qu'une suite de notes unisonnantes.

Ce signe est souvent uni à la Clivis qu'il suit ou qu'il précède.

B. SIGNES COMPOSÉS, REPRÉSENTANT PLUSIÉURS SONS.

1º Du signe appelé PODATUS ou PEDATUS.

Le Podatus ou Pedatus est formé de la virga au has de laquelle on ajoute une sorte de pied tourné vers la gauche; c'est de cette forme que lui est venu le nom de Podatus (Hoõs, Hoõos) ou de Pedatus (Pes, Pedis), c'est-à-dire, signe qui a reçu un pied. Dans les Manuscrits on le trouve sous différentes formes; voici les principales:



Le Podatus représente toujours deux sons liés et ascendants; par exemple : ré mi,

ou ré fa, ou ré sol, ou ré la. Selon que les intervalles sont plus ou moins grands, les auteurs ajoutent au Podatus la dénomination de major ou de minor: Podatus major, Podatus minor.

Le tableau neumatique d'Ottenbourg distingue plusieurs espèces de *Podatus*, qu'il appelle simplement *Pes*, *Pes quassus*, *Pes stratus*, *Pes strophicus*, *Pes sinuosus*, etc., etc. (Voyez ce tableau.)

#### 2º Du signe appelé clinis ou clivis ou flexa.

D'après la signification de son nom, la Clivis ou Clinis indique naturellement une descente ou une inclinaison: en effet, elle doit toujours se rendre par deux sons liés et descendants. L'intervalle qui sépare les deux notes varie comme pour le Podatus. Les différentes formes que lui donnent les Manuscrits sont nombreuses; nous indiquons les principales:

a) sans lignes.

### のイクファマヤ パハルギ メダ

b) avec lignes.



Jean de Muris parle de la Clivis en ces termes: "Clivis dicitur a cieo, quod est melum, " et componitur ex nota et seminota, et signat quod vox debet inflecti. La Clivis ainsi " appelée de Κλειω, qui signifie chanter, se compose d'une note ou d'une demi-note; " elle marque une inflexion de voix. " Il est évident d'après cette définition que la Clivis représente deux notes, dont l'une, la première ou la supérieure, est longue, et l'autre, brève. Néanmoins, nous voyons tous les Monuments, à partir de Gui d'Arezzo, traduire la Clivis par deux notes descendantes d'égale valeur. Une si imposante majorité nous ferait abandonner entièrement le sens de Jean de Muris, si nous ne l'avions retrouvé avec une expression équivalante dans le manuscrit de Saint-Gall. Cet antique Monument présente presque généralement la Clivis surmontée d'un c renversé de cette manière : \( \formall \). Or, l'on sait que cette lettre imprime un mouvement de vitesse au signe qui la porte; il est donc bien probable qu'alors on exécutait la Clivis en faisant longue la note supérieure, et brève la note inférieure; ce qui est entièrement conforme

à la définition de Jean de Muris. Dans le même Manuscrit de Saint-Gall, la *Clivis* n'est jamais précédée ni suivie du *Punctum*.

Le tableau neumatique d'Ottenbourg que nous publions donne à la Clivis le nom de Flexa; il en distingue quatre espèces: Flexa simplex, Flexa strophica, Flexa resupina, Flexa sinuosa. On doit appliquer à la Flexa simple tout ce que nous avons dit de la Clivis.

3º Du signe appelé CEPHALICUS ou TRAMEA, ou CLIVIS CORNUTA, et plus tard PLICA DESCENDANTE.

C'est à sa forme que le Cephalicus doit son nom; Cephalicus en effet signifie qui a une tête (κεφαλη, tête). Or, on peut voir dans les figures que nous trouvons dans les anciens Manuscrits, et que nous reproduisons ici, cette tête que porte le Cephalicus; elle peut être tournée à droite ou à gauche.



Plica descendante.



On traduit généralement ce signe par deux sons liés et descendants comme la Clivis ou la Flexa; il y a cette différence entre ces deux signes que la Clivis doit toujours se rendre par deux sons, tandis que le Cephalicus peut en certaines circonstances se rendre par un seul son. D'après cela, il nous paraît très-probable que Gui d'Arezzo parle du Cephalicus dans ce passage: "Liquescunt vero in multis voces more litterarum, ita ut "incaptus modus unius ad alterum limpide transiens, nec finiri videatur; porro liquescenti

" voci punctum quasi maculando superponimus hoc modo:

- "Les notes, dit Gui, se fondent en plusieurs endroits à la manière des caractères
- " graphiques, de sorte que le chant commencé passe d'une note à l'autre avec limpidité
- " sans paraître s'arrêter; nous mettons un point maculé sur la note qui doit se fondre. "
  Puis il ajoute: "Si autem vis plenius proferre non liquefaciens, nihil nocet; sæpe autem

- \* magis placet. Si vous aimez mieux donner une note pleine sans la liquéfier ou la fon-
- " dre, rien ne vous en empêche; mais souvent il est plus agréable de le faire. "

L'exemple que nous venons de reproduire est tel qu'il est donné par Gui lui-même, dans le Manuscrit de Saint-Évroult, et dans plusieurs autres.

Voilà donc ce que dit Gui d'Arezzo d'un signe qu'il ne nomme point, mais qui, selon nous, ne peut être autre que le Cephalicus. Comme lui, il se rend ordinairement par deux sons liés, quelquesois par un seul son; nous nous en sommes assurés par la collation d'un grand nombre de Manuscrits, qui, presque tous, pour rendre le signe indiqué 'par Gui d'Arczzo au commencement de l'Introit Ad te levavi, le traduisent par deux notes, les uns par sol ré, les autres par sol fa, d'autres encore par ré ut; un petit nombre seulement ne l'ont traduit que par la note ré. Comme le Cephalicus aussi, le signe de Gui d'Arezzo porte une tête: c'est un point ou comme une tâche qui se termine par une queuc. Enfin, comme le signe de Gui, le Cephalicus représente une note longue et une petite note qui sert à passer limpidement à la suivante. Il est d'ailleurs évident que les mots voci liquescenti ne peuvent pas s'entendre du demi-ton, comme l'ont cru quelques auteurs des temps modernes, et entr'autres Dom Jumilhac (Méth., p. 272); car le demiton, dans le passage que nous avons cité, serait absurde. Toutes ces raisons donc nous paraissent assez convaincantes pour nous faire regarder le signe, dont parle ici Gui d'Arezzo, comme notre Cephalicus.

Nous pouvons encore invoquer à l'appui de notre opinion un tableau neumatique reproduit par Gerbert (De Musicâ, tom. II). Dans ce Monument, on appelle le signe dont nous nous occupons, Tramea (trames, sentier, passage). En effet, ce signe indique la note qui sert de passage à une autre note.

Nous pensons aussi que le signe appelé *Plica* par Jean de Muris, n'est autre que le *Cephalicus*. Voici comment l'auteur que nous venons de citer définit la *Plica*: "PLICA" dicitur a PLICANDO, et continet notas duas, unam superiorem et aliam inferiorem. "On voit par cette définition que la *Ptica* doit avoir la même forme que le *Cephalicus*, et qu'elle a de plus la même signification.

Francon de Cologne parle ainsi de la Plica: "PLICA est nota divisionis ejusdem soni, in gravem et acutum; "puis il distingue la Plica descendante et la Plica ascendante: alia ascendens, alia descendens. "(Gerb. Script. mus., tom. III, p. 6.) Marchetti de Padeue dit: "Pliquer une note, c'est prolonger la quantité de son temps, soit en montant, soit en descendant, et cela par le moyen d'une note fictive, différente de la note intégralement chantée. Plicare autem notam est prædictam quantitatem temporis protrahere in sursum vel indeorsum cum voce ficta dissimiliavoce integre prolata. (Gerb. Script. mus.,

" tom. III, p. 81.) Il ajoute " La Plica fut inventée pour donner au chant quelque " chose de plus doux. Plica fuit inventa in cantu ut per ipsam aliquid dulcius proferatur." (lbid.) Tout ceci confirme notre sentiment, par lequel nous faisons de la Plica descendante un signe nouveau, si l'on veut, pour le nom, mais ancien pour la chose qu'il signifie. Du reste, bien que Francon et Marchetti ne parlent de la Plica qu'en traitant du Chant figuré, Jean de Muris donne cependant ce signe comme appartenant à la Musique Grégorienne; et s'il ne parle pas de la Plica ascendante, c'est qu'alors on avait pour la remplacer ou le Podatus, qui se traduit aussi par deux sons liés et ascendants, ou l'Epiphonus dont nous parlerons bientôt.

Dans les Chroniques des Prémontrés on fait mention d'un signe appelé Clivis cornuta. On y raconte qu'en 1222, l'Abbé Émon, dans un travail entrepris avec quelques-uns de ses Religieux pour établir plus d'uniformité dans les Chants Liturgiques, conserva la méthode ordinaire pour noter le chant, si ce n'est qu'au lieu de la Clivis cornuta, il se servit de la Flexa rotunda: "Modum tamen in notandis libris servavit, excepta Clivi "cornuta, pro qua ipsi utuntur Flexa rotunda. "(Sacr. antiq. monument. chron. B. Emonis, p. 440). La Flexa rotunda n'est autre que la Flexa simplex ou la Clivis ordinaire; sinon le Cephalicus, armé d'une corne recourbée. Il paraît donc d'après cela que la Clivis cornuta est le même signe que le Cephalicus, la Tramea, ou la Plica descendante.

De tout ce que nous venons de dire, et surtout des paroles de Gui d'Arezzo, nous devons conclure que la véritable manière de traduire le *Cephalicus* ou la *Tramea*, etc..., est de rendre ce signe par deux sons, dont le second sert à fondre le premier avec la note suivante.



De cette manière le sol fa ou le ré ut se fondent agréablement en passant d'une note à une autre « limpide transiens et magis placet. » C'est bien là cette voix fictive, différente de la voix pleine, et qui donne au chant plus de douceur : » Vox ficta, dissimilis a voce » integre prolata, per quam aliquid dulcius proferatur. »

On reconnaît facilement le Cephalicus dans les premiers Manuscrits en notation car-

rée (1), à sa tête repliée sur elle-même. En voici des exemples tirés des Manuscrits de Murbach, de Pairis, etc.



Quelques-uns rendaient ce même signe par la Flexa rotunda de cette manière :



40 Du signe appelé EPIPHONUS, HEMIVOCALIS, FRAUCULUS, GNOMO, PLICA ASCENDANTE.

Ce signe enrichi de tant de noms différents, se reconnaît sans difficulté dans les Ma-

(1) La notation carrée a commencé à remplacer la notation Guidonienne vers le commencement du xive siècle; elle s'est maintenue dans les Chants Saerés jusqu'à nos jours. Selon nous, elle est une des grandes eauses de l'altération introduite dans la manière de ehanter les Mélodies Grégoriennes; dès-lors on les a alourdies en donnant aux notes une valeur uniforme. C'est aussi verş eette époque qu'on a donné au Chant Grégorien la dénomination de PLAIN-CHANT, PLANUS CANTUS. Les auteurs moins éloignés des traditions primitives ne donnent jamais ee nom au Chant de Saint Grégoire. Il serait à désirer qu'on se rapprochat de l'ancien système Guidonien par la notation des livres liturgiques, en adoptant la notation de la musique actuelle, et qu'on ne eraigne pas de voir par là dénaturer les Chants Saerés; ear ce qui distingue la musique Grégorienne de la musique profane, ee n'est pas la notation, mais le caractère de la Mélodie. Au eontraire, il y aurait à gagner : la notation musicale aetuelle détermine mieux les mouvements, les ornements, les liaisons, les nuances, les phrases, les notes longues et brèves, etc., etc., et au moyen des 5 lignes et d'une seule elef on éviterait le changement continuel de clef qui rend le plain-ehant si dissieile. De plus, comme l'étude du plain-ehant est maintenant presque entièrement négligée, et qu'au contraire dans toutes les maisons d'éducation on apprend la musique, tout le peuple pourrait bientôt prendre part au chant saeré. Or, la voix de tout un peuple dans le temple de Dieu, chantant les saints eantiques, est, à notre avis, la musique la plus belle, la plus agréable à la Majesté Divine et la plus conforme à l'esprit de l'Église. Et qu'importent à l'Église universelle les savantes musiques de Palestrina, de Beethoven, de Mozard, qu'on ne peut bien exécuter qu'à Rome et dans les grandes eapitales? — Du reste l'idée de mettre en notation musicale l'Antiphonaire et le Graduel se réalise en ce moment. Un savant prélat, Mgr Louis Rendu, évèque d'Anneei vient d'autoriser M. le chanoine Poncet et M. l'abbé Gaillard à faire imprimer ce travail. (Voyez l'Écho du Mont-Blanc, n. 402, 433, 446.) En Allemagne, en Belgique, en France, des artistes distingués ont commencé à introduire la même amélioration.

nuscrits; car sa forme est très-simple et presque toujours la même. En voici des exemples.

a) sans lignes.

Epiphonus C C C C C

b) avec lignes.

Versions Guidoniennes et en notation carrée.

Plica ascendante.

Ce signe représente deux sons liés, mais deux sons ascendants, un inférieur et un supérieur. On ne le trouve presque jamais traduit par un seul son dans les Manuscrits Cuidoniens. Son nom d'Epiphonus lui convient parfaitement, car il signifie une note placée au-dessus d'une autre. Aussi le traduit-on ordinairement par la ut, ou par ré fa, ou encore par mi sol, etc. C'est en réalité une espèce de Podatus, et il doit produire le même effet, avec cette différence cependant, que dans l'Epiphonus, la note supérieure ou la seconde est brève, tandis que dans le Podatus les deux notes sont égales. Ce qui suit confirme notre opinion :

1º On lui donne aussi le son d'Hemivocalis; rien ne pourrait justifier ce nom dans une autre hypothèse;

2º Ce même signe fut appelé plus tard *Plica ascendante* : c'est donc qu'il était comme la *Tramea* composé d'une note et d'une demi-note;

3º Ensin la forme elle-même du signe nous conduit à cette conclusion; car c'est le *Podatus*, mais le *Podatus* inachevé, c'est-à-dire, un signe représentant deux sons qui n'ont pas toute leur valeur numérique.

Nous voyons donc que l'*Epiphonus* produit en montant le même effet que le *Cephalicus* en descendant : il représente une note longue et une *petite* note qui sert à passer limpidement à la suivante. Cette note brève est ce que nous appelons aujourd'hui *Portamento* ou *Port de voix*.

Le Manuscrit de Toulouse donne à l'*Epiphonus* le nom d'*Eptafonus*; mais rien ne peut justifier cette dénomination, c'est évidemment une faute de copiste.

Nous devons avertir à cette occasion que le tableau neumatique reproduit par Gerbert, nous a paru contenir beaucoup de ces erreurs de copistes. Le *Strophicus*, le *Cephalicus*, la *Pandula*, le *Trigonicus* sont tous représentés sous une forme à peu près identique

dans ce Monument, ce qui ne semble pas d'accord avec les différentes dénominations qu'ils portent. D'ailleurs, ces noms et ces formes mettent ce tableau en désaccord avec tous les autres Monuments trouvés jusqu'à ce jour. On ne peut donc le prendre pour base d'un travail solide sur les neumes, sans s'exposer à s'egarer soi-même et à fourvoyer la science (1).

#### 5° Du signe appelé SINUOSUM.

Ce signe se traduit par deux sons descendants, comme ré ut, ou mi ré, etc., selon le mode ou la Mélodie dans laquelle il est employé. C'est encore une espèce de Clivis ou de Flexa. Le voici sous ses différentes formes ;







Le tableau d'Ottenbourg l'appelle toujours Flexa sinuosa; ce même tableau unit le Sinuosum au Podatus, et appelle ce nouveau signe Pes sinuosus, qu'il écrit de cette manière:

Les Manuscrits Guidoniens traduisent toujours le Pes sinuosus par trois notes longues, dont les intervalles sont disposés comme dans ut ré ut, ou bien fa la sol, etc...

#### 60 Du signe appele GUTTURALIS.

Le signe appelé *Gutturalis* servait à représenter trois sons ascendants, qui devaient s'exécuter par un seul mouvement du gosier, par exemple, *fa sol la*, ou encore *fa la ut*, etc... On le trouve dans les Manuscrits avec ces différentes formes :

(1) Le manuscrit d'où est tiré le tableau reproduit par Gerbert, a péri dans l'incendie du Monastère de Saint Blaise (Forêt noire), où ce même Gerbert était Abbé. Il est donc impossible d'en constater l'exactitude. Notre savant ami, M. C. de Coussemaker, a aussi reproduit ce tableau dans son mémoire sur Hucbald, moine de S.-Amand.

a) sans lignes



b) avec lignes



Dans le Manuscrit de Saint-Gall, il n'est jamais écrit de cette manière; mais voici la forme qu'il prend :

7º Du signe appelé QUILISMA.

Le Quilisma, d'après la collation de tous les Monuments que nous avons eus entre les mains, se traduit presque toujours par deux sons ascendants, comme ré fa, la ut, etc... Cependant on le rencontre quelquesois rendu par trois sons, par exemple, ré mi fa, la si ut, mais rarement. Voici sa forme:



Notations Guidoniennes et carrées.



Ce mot vient du grec κυλισμα (quod volutatur). Le P. Kircher le traduit par vox volatilis. Les Grecs emploient aussi le Kulisma dans leur musique liturgique, mais ils lui donnent une forme différente.

Dans la Copie Authentique de Saint-Gall, on ne trouve aucun exemple du *Quilisma* descendant; c'est ce qui nous porte à croire que le *Quilisma descendant* n'entrait pas primitivement dans la musique Grégorienne.

Nous venons de voir la valeur numérique du *Quilisma*. Mais quelle était la manière de l'exécuter chez les anciens? Ceci est une question plus difficile à résoudre. Les auteurs s'accordent tous à regarder ce signe, non-seulement comme exprimant deux sons ascendants, mais encore comme représentant une nuance dans l'exécution; et comme ils nous

décrivent en même temps la manière dont il s'exécutait, nous pourrons, en les consultant nous en faire une idée assez exacte.

Citons d'abord les paroles des auteurs didactiques du moyen-âge. Bernon nous dit :

- " QUILISMATA quæ nos gradatas neumas dicimus, magis gutturis quam chordarum vel ali-
- " eujus instrumenti officio, modulantur. " (Gerb. script. Music., tom. II, p. 80.) " Les
- 20 QUILISMA que nous appelons NEUMES GRADUÉS, se modulent plus facilement par la voix
- » humaine, qu'au moyen d'instruments à cordes, ou de tout autre instrument. »

Aribon définit ainsi le Quilisma: « Vox tremula est neuma quam gradatam vel Quilisma

" decimus. " " Un son tremblé est ce que nous appelons son gradué ou Quilisma. " (lbid., p. 215.)

Au chapitre XXIXe de la musique d'Engelbert, nous lisons ce passage : " Unisonus

- " vero non est aliqua conjunctio vocum, quia non habet thesim et arsim, nec per
- " consequens intervallum vel distantiam, sed est vox tremula, sicut est sonus flatus tubar
- " vel cornu, et designatur in libris per neuman quæ vocatur Quilisma. " " L'unisson n'est
- » point une certaine conjonction de sons, parce qu'il n'y a dans l'unisson ni élévation,
- " ni descente, et par conséquent ni intervalle, ni distance, mais c'est un son tremblé,
- » comme est le son produit par le souffle dans la trompette ou le cor, et il est indiqué
- " dans les livres par le neume appelé Quilisma. " (Gerb. Script. Music., tom. II, p. 319.)

D'après ce que nous venons de dire, il s'ensuivrait que le Quilisma serait ce que nous appelons aujourd'hui une note vibrante, et que les Italiens indiquent par le mot Vibrato, c'est-à-dire un tremblement dans la voix, quelque chose de vibrant sur la note qui porte ce signe (1), et en cela il diffère du tril, où l'on entend deux notes différentes. Comme le remarque Bernon, il serait très-difficile de rendre l'effet de ce Vibrato sur un instrument de musique; il ne peut se rendre parfaitement que par la voix flexible de l'homme (2).

<sup>(4)</sup> Cet ornement mal exécuté s'appelle chevrotement; mais chanté par une voix flexible et bien accentuée, il donne au chant de la force et de l'énergie, et nos grands chanteurs modernes l'emploient très-souvent. Nous pensons que le pressus aux deux et trois points unisonnants, ou distropha et tristropha s'exécutaient à pen près de la même manière; ear c'est de ce même unisson répercuté ou tremblé que parle iei Engelbert; et dans les manuscrits Guidoniens il est traduit souvent par un signe qui indique la voix tremblante, vocem tremulam (\*\*\*). Voyex nos Specimens du Viderunt (manuscrit d'Enghien), sur le mot omnes.

<sup>(2)</sup> C'est sans doute la difficulté de bien exécuter cer ornement qui a été cause qu'on la insensiblement abandonné; les versions Guidoniennes, en effet, s'accordent presque toutes à le rendre par un simple podatus, et les notations carrées par deux notes ascendantes comme ré fa. Quelques-uns ajoutent une note intermédiaire ré MI fa, sur laquelle sans doute on passait légèrement. Cette dernière version est justifiée par l'épithète qu'on donnait à ces neumes : neumas gradatas, notes ascendantes par degré.

Gui d'Arezzo vient confirmer de toute son autorité ce que nous avons avancé. Il dit au chapitre XV° de son Micrologue, en expliquant ce qu'il entend par son tremblé: « Aliæ » voces . . . . . tremulam habeant, id est, varium tenorem. » « Que d'autres sons » aient une note tremblée, c'est-à-dire une teneur variée. » (Gerb., tom. II, p. 15.) Par teneur, le savant Musicien entend simplement toute note soutenue, » mora uniuscujusque vocis. » (Ibid., p. 38.) Or, un son soutenu et varié ne peut se comprendre que par l'effet du Vibrato, espèce de trémulement qu'on lui fait produire. La définition de Gui revient donc à celle d'Engelbert: » Vox quæ non habet arsim et thesim. . . . . . sed est vox tre- » mula. » (Ibid., p. 38.)

Nous avons dit que les Manuscrits Guidoniens ont quelquefois traduit le *Quilisma* par trois notes; cela s'explique maintenant tout simplement, car il est naturel, en exécutant le *Quilisma*, de faire entendre une petite note intermédiaire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans une infinité de passages, par exemple quand nous chantons:



Nous ferons remarquer à cette occasion qu'autrefois le chant Grégorien ne s'exécutait pas d'une manière lourde et grossière comme on le fait aujourd'hui. Il admettait des nuances et des ornements qui le rendaient agréable, sans rien lui ôter de sa gravité solennelle et de sa majesté.

La notation neumatique désignait mieux ces ornements de la mélodie que notre notation carrée; car voici ce que Gui d'Arezzo en dit dans son Prologue: (Gerb. script., tom. II, p. 37.) Quomodo autem liquescant voces, et an adhærenter vel discrete sonent, quæve sint morosæ et tremulæ et subitaneæ, vel quomodo cantilena distinctionibus dividatur, et an vox sequens ad præcedentem gravior, vel acutior, vel æquisona sit, facili colloquio in IPSA NEUMARUM FIGURA MONSTRATUR, si, ut debent, ex industria componantur. Or, notre notation carrée est défectueuse pour désigner la plupart de ces effets.

En finissant, nous ferons remarquer que le tableau neumatique d'Ottenbourg donne plusieurs espèces de *Quilisma*: le *Quilisma* précédé ou suivi du *point*; le *Quilisma* flexum, c'est-à-dire, uni à la Flexa ou Clivis; le Quilisma resupinum, c'est-à-dire, uni au Podatus; le Quilisma semivocale, c'est-à-dire, uni au signe qui porte ce nom; le Quilisma sinuosum, c'est-à-dire, uni à la Sinuosa. On peut voir ces différentes formes dans le tableau lui-même, et dans le manuscrit de St-Gall.

#### 8º Du signe appelé PRESSUS.

Ce signe s'emploie communément à la fin d'une phrase mélodique ou de tout un morceau de chant. Il se place sur la pénultième, et représente une note longue. Voici sa forme :

#### FA

A la fin d'une phrase mélodique, le *Pressus* indique une prolongation moins grande qu'à la fin d'un morceau musical; il prend alors le nom de *Pressus minor*. Dans le second cas, c'est le *Pressus major*. Du reste il sera toujours facile de reconnaître ces deux espèces de *Pressus*; car ils se distinguent par une forme différente.

Voici quel doit être l'effet produit par le Pressus:



Cette explication du *Pressus* ne peut laisser aucun doute après la collation des Manuscrits Guidoniens. Les *lettres significatives* de Romanus viennent encore la confirmer. Il faut remarquer cependant que dans les notations Guidoniennes, le *Pressus* est remplacé par la *Clivis* ou *Flexa*; mais alors la note supérieure est rendue longue par la *Virgula* ou bien par le *Podatus*, dont la dérnière note s'unit à la première du *Pressus*, ce qui la rend alors double en valeur, et produit ainsi l'effet du *Pressus*.

Nous ne disons rien ici du *Pressus* à deux ou trois points, indiquant deux ou trois notes unisonnantes. Nous en avons parlé suffisamment en décrivant la valeur des signes appelés *Distropha* et *Tristropha* avec lesquels il se confond. Mais nous ferons remarquer que les manuscrits le rendent, les uns par trois notes détachées (notæ repercussæ), d'autres par le son trémulé ou vibrant; plus tard même il a été traduit par une seule note longue. Ce dernier mode a été adopté par les Chartreux. Nous avons trouvé dans leurs manuscrits une règle qui enjoint expressément de ne faire de ces trois notes qu'une seule note longue, et nous en avons cité le texte dans les tableaux du *Viderunt*. On comprend qu'un Ordre Religieux sévère a dû retrancher ces sortes d'ornements; et c'est sans doute pour la même raison que les Chartreux exécutent le chant à notes égales.

Nous terminerons cette explication des neumes par un mot sur quelques autres signes

qu'on rencontre souvent dans les tableaux neumatiques. On trouve le Scandicus et le Climacus; en voici la forme :

Scandicus. Climacus.

Nous en avons indiqué la signification en parlant du Punctum et de la Virga.

Le Torculus ( 1) n'est que la Clivis ajoutée au Podatus, comme sa forme nous l'indique.

L'Ancus ( ) a la même valeur que la Sinuosa.

Le Porrectus ( ) et l'Oriscus ( ) ont la même signification que la Gutturalis, l'un en descendant ( ) l'autre en montant ( ).

2.

# NOM, FORME ET VALEUR DES SIGNES NEUMATIQUES, EMPLOYÉS DANS LE MANUSCRIT DE SAINT-GALL.

Après les explications des signes neumatiques que nous venons de donner, il nous reste à désigner plus particulièrement la valeur et la forme de ces mêmes signes tels qu'ils sont employés dans le manuscrit de St-Gall.

Ce n'est qu'après avoir collationné de nombreux manuscrits guidoniens de différents siècles et de différents pays, que nous avons fixé la valeur de ces signes; voici le résultat de nos recherches :

| •*•.   | -     | Punctum représente             | Quatre sons détachés; (ex., la ut la sol.)                                              |
|--------|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ••     |       | Punctum ,                      | · ·                                                                                     |
| _1     | _     | Virga                          | Deux notes, une longue et une brève; (ex., fa sol.)                                     |
| 1,0    |       | Punctum et Virga               | Trois sons descendants; (ex., ut si la.)                                                |
| 1.     |       | Punctum et Virga               | Quatre sons descendants, les deux premiers longs; (ex., ré ut la                        |
|        |       |                                | sol.)                                                                                   |
| 7.     | _     | Podatus et Punctum             | Quatre sons, les deux premiers longs, les                                               |
| E      |       | Epivhonus                      | deux autres brefs; (ex., fa sol la ré.)<br>Deux sons ascendants; (ex., fa sol, sol la.) |
| V      |       | Todalus                        |                                                                                         |
| d      |       |                                | Idem. Ces Podatus peuvent être ac-                                                      |
|        |       |                                | compagnés de plusieurs points.                                                          |
| P      |       | Pressus ascendant              | Deux sons ascendants; (ex., mi fa, si                                                   |
|        |       | •                              | ut.) Il se rencontre souvent dans les                                                   |
| 50 - 6 |       |                                | Tractus da 2º ton.                                                                      |
| A. A.  |       | Podatus                        | Idem., (ex., fa sol, la ut, ré fa.)                                                     |
| 76     | ***** | Virgula jointe au Pressus des- |                                                                                         |
| 6, W   |       | cendant                        | · ·                                                                                     |
| VA     |       |                                | Deux sons descendants; (ex., ut la.)                                                    |
|        |       | Sinuosum                       |                                                                                         |
| ./3    |       | Podatus et Flexa Sinuosa       | Trais sons, (ex., sol la sol.)                                                          |
| , so   |       | Punctum et Podatus et Flexa    | Occident and the collection                                                             |
| A      |       | Sinuosa                        |                                                                                         |
| (3 c)  |       |                                | Trois sons toujours longs; (ex., sol la sol.)                                           |
| 19     |       | descendante                    | Deux sons descendants; (ex., re ut, sol fa.)                                            |
| F      |       | Pressus major                  | Deux sons longs terminant un chant; (ex., sol fa.)                                      |
| La     |       | Pressus minor                  | Deux sons descendants; (ex., sol fa.)                                                   |
| 5      |       | Punctum et Pressus major       | Trois sons dont celui du milieu en vaut deux en durée; (ex., sol LALA sol.)             |
| 23.    | -     | Pressus minor et Clivis (      | · ·                                                                                     |

```
- Podatus et Plica descen lante, rep. Trois sont liés ; (ex., sol la sol, la ut la.)
            - Virga et Podatus. . . . . . . Trois sons, (ex., fa fa sol, sol sol la.)
            - Podatus et Clivis. . . . . . . Trois sons, (ex., sol la sol.)
            - Podatus et Clivis et Punctum. Quatre sons, (ex., sol si b la fa.)
            - Podatus et Clivis et Virgula. . . Quatre sons lies; (ev., ré fa mi fa.)
            - Podatus double et Clivis et Punctum Six sons liés; (ex., ré fa mi sol fa ré.)
w
            - Podatus et Clivis double. . . . . Cinq sons lies; (ex., fa la sol la sol.)
            - Podatus double et Virgula . . . Idem.
                                                                 (ex., ré fa mi fa ut.)
ad an / Quilisma. . . . . . . . . . . . Doux sons dont l'un doit être vibré ou
                                                      tremble; (ex., LA ut.) C'est ce que les
                                                      anciens appelaient Vox tremula.
            - Triple Podatus et Punctum. . . Sept sons, (ex., sol la sol la sol la ré.)
  - Podatus et Clivis. . . . . . . . . . . . . . . . Huit sons, (ex., ut re si ut la sol la
                                                      sol.) Le petit crochet à l'avant der-
                                                      nière Clivis indique ordinairement
                                                      que le signe suivant commence un ton
                                                      plus bas.
           - Clivis et Virgula et Punctum. . Cinq sons, (ex., ré ut ré ut la.)

— Double Podatus. . . . . . . . . . Quatre sons, (ex., ré fafa la.)
```

Tels sont les signes employés dans le Manuscrit de St-Gall, avec leur valeur relative et numérique. Quand à leur valeur tonale bien déterminée, nous l'avons déjà dit, on ne peut la connaître maintenant qu'au moyen des traductions Guidoniennes collationnées, et comparées avec la Copie Authentique. Nous ferons voir pratiquement comment on parvient à ce but. Nous prenons le Graduel Viderunt pour type dans St-Grégoire, et nous examinons toutes les notations et traductions qui en ont été faites dans les différents siècles et les différents pays; et de là nous concluons qu'il est possible de retrouver partout la phrase Grégorienne, et de reconnaître les livres de chant qui s'en éloignent. Ces livres donc, on doit les rejeter comme mauvais; car ils ne contiennent plus ce beau Chant inspiré à St-Grégoire et approuvé par l'Église universelle.

Il nous reste maintenant à parler des lettres de Romanus.

#### § II.

#### LETTRES SIGNIFICATIVES OU ROMANIENNES.

La base de l'explication que nous allons donner n'est autre que la Lettre de Saint Notker que nous reproduisons en entier aux Pièces justificatives (N° IV).

Il faut d'abord remarquer que tout l'Alphabet, tel que le donne Saint Notker n'est pas employé dans notre Manuscrit. Il est des lettres qu'on n'y rencontre jamais, telles que d, g, h, n, q, v, y, z; il en est d'autres qu'on y rencontre très-rarement, comme : f, k, m, r, p. Saint Notker en expliquant toutes les lettres n'a pas eu seulement en vue l'Antiphonaire de Saint-Gall; pour nous, nous ne parlerons ici que de celles qu'on trouve dans ce Manuscrit.

Si quelqu'un se plaint que notre explication soit bien vague, nous lui ferons remarquer que, quand on vient à l'application pratique, faite sur la Copie Authentique et collationnée avec plusieurs bons Manuscrits, le vague disparaît, et il ne reste plus aucune incertitude sur la valeur musicale de ces caractères.

- Cette lettre placée sur un signe ou à côté d'un signe avertit qu'il va y avoir une ascension de voix : Altius elevetur, sans marquer le degré fixe de cette ascension. On en trouvera des exemples p. 25, 47, 48, 53, 55, 73, 83, 89, 91, 94, 95, 122. Pour connaître le degré juste de cette ascension, il faut encore recourir aux traductions Guidoniennes. Cette lettre était donc placée pour prévenir une erreur de la part du Chantre.
- B Le b ne se rencontre jamais seul. Il accompagne toujours quelque autre lettre: par exemple, bt, ou bc, ou bs, ou b c'est-à-dire b et t réunis. Voyez des exemples p. 52.67, 70, 72, etc., etc.

- bt, bene tenere, bien tenir, tenir longtemps Ces deux lettres impriment à la note ou au signe sur lequel elles sont placées un mouvement de lenteur.
- bc, bene celeriter, impriment au contraire un mouvement de vitesse, et marquent que l'exécution doit être rapide.
- bs, bene susum (pour sursum) bien haut, signifient une ascension de voix plus forte, plus marquée et plus accentuée que d'ordinaire.
- C. La lettre c est de toutes les lettres celle qu'on trouve le plus souvent dans le Manuscrit de Saint-Gall et jamais sa signification n'est douteuse ni équivoque. Elle imprime toujours un mouvement de célérité à la note ou au signe sur lequel elle est placée : c'est ce que Saint Notker exprime par les mots cito, celeriter. Elle se met ordinairement sur les points qui suivent la Virga ou le Podatus, et sur la Clivis.

Le c est quelquefois accompagné de m ou de l. Dans le premier cas, cela veut dire qu'il faut aussitôt modérer le mouvement; et dans le second, qu'il faut aussitôt élever la voix : les mots latins qui expriment ces idées, sont ; Celeriter moderari, celeriter levare vocem.

Qand on trouve *cm* ou *ct* sur un *podatus* ou une *clivis*. cela veut dire qu'une des notes est *brève*, et l'autre *modérée* ou *longue*.

On trouve des exemples de la lettre c à chaque page de notre Antiphonaire.

- Cette lettre indique que les notes ou signes sur lesquels elle est placée doivent se chanter également, et ordinairement ces notes sont unisonnantes. On la trouve quelquefois en tête d'un morceau : c'est pour faire entendre que le morceau doit être exécuté d'un ton de voix simple, égal, uni : ut Equaliter sonetur Eloquitur.
- I indique que la note suivante va baisser : Insum vel Inferius Insinuat. Cet abaissement n'est pas déterminé d'une

manière précise; il est quelquefois d'un demi-ton, quelquefois d'un ton, et d'autres fois d'une tierce. Encore ici les Manuscrits Guidoniens sont nécessaires pour en savoir la valeur juste.

- L Cette lettre a la même signification que a, c'est-à-dire qu'elle indique que le chant doit monter sur la note ou signe qui la porte : le degré de cette élévation n'est pas non plus déterminé : Levare Lætatur.
- M M marque qu'il faut chanter modérément, ni trop vite ni trop lentement, ni trop doucement ni trop fort. Mediocriter Melodiam Moderari Mendicando Memorat.
- S Cette lettre avertit qu'il faut monter Susum ou Sursum Scandere. Elle se rencontre fort souvent, p. 71, 75, 77, 81, 82...
  Mais encore ici incertitude sur le degré précis de l'élévation.
- Ainsi que nous l'avons déjà dit, t marque qu'il faut tenir la note qu'il accompagne, et par conséquent que cette note est longue. Il se place souvent sur le pressus, le podatus, etc. On en trouve des exemples à chaque page. Trahere vel Tenere debere Testatur.
- Cette lettre indique un repos léger. Elle se place ordinairement après le signe tristropha et distropha, ainsi qu'après le pressus minor. Exemples: p. 71, 75, 86, 88, 92, 113, 118: eXpectare eXpetit.

Telle est la signification générale des lettres de Romanus. On voit que leur valeur musicale est d'une analogie frappante avec celle des mots italiens, employés de nos jours pour indiquer le caractère d'un morceau et le sentiment qui doit présider à son exécution. Il ne faut pas s'étonner qu'avec un si petit nombre de lettres on imprime à la mélodie tant de mouvements divers, puisque aujourd'hui encore quelques mots italiens nous suffisent pour le faire. La comparaison des termes italiens dont nous parlons avec les lettres de Romanus fait aussi voir qu'on aurait tort de chercher une explication plus précise de ces lettres : en effet, leur sens est aussi défini et n'est certainement pas plus vague que celui des mots, allegretto, andante, largo, etc.

Bernon (Gerb., Script. music., t. II), dit que de son temps (XII° siècle) on n'était pas d'accord sur l'interprétation des lettres c, m, t, et même qu'on leur donnait une valeur contradictoire. Mais pour l'Antiphonaire de Saint-Gall, toute incertitude est impossible : car l'interprétation, donnée par Saint Notker, est confirmée par les traductions Guidoniennes et les notations carrées du XIII° et du XIV° siècle.

Notre tâche est accomplie. Nous avons indiqué la seule Méthode qui nous paraisse vraiment infaillible pour retrouver le Chant Grégorien, et nous l'avons fait suivre d'explications, qui peuvent aider à lire le précieux Antiphonaire que nous publions : tel est le travail que dans notre Titre nous nous sommes cru en droit d'appeler la Clef du Chant de Saint Grégoire. Qu'il nous soit permis, en finissant, de former des vœux pour que la Maîtresse des Églises continue à s'occuper de cette question, et qu'elle daigne mettre un terme à la regrettable anarchie qui règne dans les Chants Sacrés. La Restauration du grand œuvre de Saint Grégoire, le rétablissement de l'Unité dans les Chants Liturgiques : quelle entreprise plus belle et plus digne de la sollicitude du Chef suprême de l'Église Catholique!

Nos Seigneurs les Évèques s'empresseront d'accueillir, nous osons l'espérer, une œuvre si digne aussi de leur zèle et de leur attachement à l'Église-Mère. Ne peut-on pas dire que l'unité de chant serait très-utile aujourd'hui pour ramener à l'unité de foi et de prière bien des esprits égarés, qui reconnaîtraient à ce signe sensible la grande voix de l'Église universelle? Et quel imposant spectacle offriraient nos vieilles Basiliques, au jour, où sous leurs voûtes retentiraient, comme un écho de la foi de nos pères, les belles Mélodies Grégoriennes! Mais pour hâter cet heureux moment, ne serait-il pas à désirer que les particuliers n'eussent plus la liberté de toucher aux Mélodies Sacrées sous prétexte de correction, de les faire et refaire au gré de leur caprice, et d'augmenter la confusion en multipliant des essais, inspirés d'ailleurs par le zèle le plus consciencieux?

Alors on entendrait tout le peuple fidèle entonner et chanter les Mélodies Ecclésiastiques dans un accord parfait, comme au temps des Robert et des Charlemagne. La magnifique Unité de l'Église jetterait un nouvel éclat; et les nations Catholiques célèbreraient les louanges du Seigneur, non-seulement dans l'unité de la même foi et des mêmes paroles, mais encore, selon l'admirable vœu de Charlemagne, dans l'unité de la même modulation : ut non esset dispar ordo psallendi, quibus erat compar ordo credendi, et (nationes) quæ erant unitæ unius Sanctæ Legis sacra lectione, essent etiam unitiæ unius modulationis sacra traditione. (Livres dits Carolins apud Dom Guéranger Instit. Liturg. T. 1, p. 276.)

#### ERRATUM.

Page 212, ligne 19, au lieu de 25, 47, 48, 53, 55, 73, 83, 89, 91, 94, 95, 422,

lisez: 67, 89, 90, 95, 97, 445, 425, 431, 433, 436, 437, 464.

25, au lieu de 52, 67, 70, 72, lisez: 94, 109, 112, 114,

Nota. Voulant dès aujourd'hui mettre le public à même de juger de la vérité de nos assertions, nous publions un spécimen de nos travaux, C'est l'application de notre Méthode et de nos recherches au Graduel-répons de Noël: Viderunt, etc.

Le lecteur pourra suivre à travers les âges les différentes phases subies par les caractères neumatiques suivant les pays, les époques et les écrivains.

Il constatera par lui-même que de l'accord universel des versions résulte nécessairement la valeur numérique et tonale de chacun des signes et caractères neumatiques.

Nous nous proposons aussi de publier plus tard des Études préliminaires sur l'Esthétique des Chants Sacrés. Les principes de notre Esthétique sont tirés des traités savants des XI<sup>e</sup>, X<sup>e</sup> et IX<sup>e</sup> siècles, qui pour nous font *seuls* autorité en matière de Chant Ecclésiastique. Nous espérons que ces *Études* avanceront cette belle Restauration, à laquelle désormais nous vouons notre existence.

# PIÈCES JUSTIFICATIVES.

#### Nº 1.

#### EXTRAIT D'HUCBALD DE SAINT AMAND, X° SIÈCLE.

(Gerb. — Script. Musicæ, tom. I, pag. 117.)

Après avoir indiqué un système de notation, au moyen duquel on peut, même sans le secours d'un maître, etiam sine docente, lire et chanter un air, Hucbald ajoute:

Quod his notis (c'est-à-dire les neumes), quas nunc usus tradidit, quæque pro locorum varietate diversis nihilominus deformantur figuris, quamvis ad aliquid prosint, remunerationis subsidium (1) minime potest contingere: incerto enim semper videntem ducunt vestigio, utputa, si adjectam formulam respicias:

### 772512 A E V 1 A

Primam enim notulam cum aspexeris, quæ esse videtur elatior, proferre eam quocumque vocis casu facile poteris. Secundam vero, quam pressiorem attendis, cum primæ copulare quæsieris, quonam modo id facias, utrum videlicet uno vel duobus vel certe tribus ab ea elongari debeat punctis, nisi auditu ab alio percipias, nullatenus sic a compositore statutam esse pernoscere potes. Idem et de cæteris constat.

(1) Allusion au système de notation dont il vient de parler.

#### Nº II.

#### EXTRAIT DE SAINT ODON DE CLUNY, X° SIÈCLE.

(Gerb. — Script. Musicæ, tom. I, pag. 251.)

PROLOGUS DIALOGI D. ODONIS DE MUSICA.

Petistis obnixe, Carissimi Fratris! quatenus paucas vobis de Musica regulas traderem, atque eas tantummodo, quas pueri et simplices sufficiant capere, quibusque ad cantandi peritiam perfectam velociter, Deo adjuvante, valeant pervenire. Quod idcirco petistis, quia posse fieri ipsi audistis et vidistis, certisque indiciis comprobastis. Vobiscum quippe positus tantum cooperante Deo per hanc artem quosdam veros pueros ac juvenes docui, ut alii triduo, alii quatriduo, quidam vero, unius hebdomadæ spatio hac arte exercitati, quam plures antiphonas, non audientes ab aliquo, sed regulari tantummodo descriptione contenti per se discerent, et post modicum indubitanter proferrent. Non multis postea evolutis diebus primo intuitu et ex improviso, quidquid per Musicam descriptum erat, sine vitio decantabant; quod hactenus communes cantores nunquam facere potuerant, dum plures eorum quinquaginta jam annis in canendi usu et studio inutiliter permanserunt.

Sollicite quoque ac curiose investigantibus, an per omnes cantus nostra valeret doctrina, assumpto quodam fratre, qui ad comparationem aliorum cantorum videbatur perfectus. Antiphonarium Sancti Gregorii diligentissime investigavi, in quo pene omnia regulariter stare inveni. Pauca vero, quæ ab imperitis cantoribus erant vitiata, non minus aliquorum cantorum testimonio, quam regulæ sunt auctoritate correpta. Carissimi! tamen in proxilioribus cantibus vocem ad altum tonum pertinentem, et superfluas elevationes et depositiones contra regulam invenimus. Sed quia illos cantus omnium usus unanimiter defendebat, emendare nos non præsumpsimus. Sane per singulos notavimus, ne veritatem regulæ quærentes dubios redderemus.

Quo facto majori desiderio accensi vehementissimis precibus ac nisibus institistis, quatenus ad honorem Dei ac Sanctissimæ genitricis ejus Mariæ, in cujus venerabili cœnobio iste fiebant, et ut regulæ fierent, tanquam utilibus notis totum antiphona-Rium cum tonorum formulis describeretur.

De vestris igitur precibus confidens, et communis patris præcepta suscipiens,

hoc opus intermittere nec volo nec valeo. Est autem apud sapientes hujus seculi valde difficilis et ampla hujus artis doctrina. Cuicumque itaque placuerit, invito labore excolat atque circumeat campum. Qui autem hoc parvum Dei donum ab ipso percepit, simplici satiabitur fructu. Ut autem melius intelligatis hoc, et necessaria pro vera voluntate accipiatis, unus vestrum ad interrogandum vel colloquendum accedat, que prout Dominus donaverit, respondere non negligam.

#### INCIPIT DIALOGUS.

- D. Quid est musica?
- M. Veraciter canendi scientia, et facilis ad canendi perfectionem via.
- D. Ouomodo?
- M. Sicut majister omnes tibi litteras primum ostendit in tabula : ita et musicus omnes cantilenæ vocis in monochordo insinuat.
- D. Quale est istud monochordum?
- M. Lignum longum quadratum, in modum capsæ, et intus concavum in modum citharæ, super quod posita chorda sonat, cujus sonitu varietates vocum facile comprehendis.
- D. Quomodo ponitur ipsa chorda?
- M. Per mediam capsam in longum linea recta ducitur, et relicto ab utroque capite unius unciæ spatio, in eadem linea ab utraque parte punctus ponitur. In relictis vero spatiis duo capitella locantur, quæ ita chordam super lineam suspensam teneant, ut tanta sit chorda inter utraque capitella, quanta et linea, quæ est sub chorda.
- D. Qualiter una chorda multas et varias voces reddit?
- M. Litteræ vel notæ, quibus musici utuntur, in linea, quæ est sub chorda, per ordinem positæ sunt : dumque modulus inter lineam chordamque decurrit, per easdem litteras curtando vel elongando chorda omnem cantum mirabiliter facit : et dum pueris per ipsas litteras aliqua notatur antiphona, facilius et melius a chorda discunt, quam si ab homine illam audirent : et post paucorum mensium tempus exercitati ablata chorda, solo visu indubitanter proferunt, quod nunquam audierunt.
- D. Mirabile est valde quod dicis. Nostri quidem cantores ad tantam perfectionem nunquam aspirare potuerunt.
- M. Erraverunt potius, frater! et dum viam non quæsierunt, toto vitæ tempore in yanum laboraverunt.

#### Nº 111.

#### EXTRAIT DE JEAN DE MURIS

(Gerb. — Script. Musicæ, tom. III.)

- " Cantores antiqui maxime in cantu delectari non solum curaverunt, sed ut alios
- » cantare docerent sollicite studuerunt. Ingeniaverunt ergo figuras quasdam, quæ
- » unicuique syllabæ dictionum deputatæ, singulas vocum impulsiones tanquam
- " signa propria denotarent ;.... et quia cantus multiformiter procedit, nunc æqualiter,
- " nunc inæqualiter, nunc ascendens, nunc vero descendens, propter hoc et diffor-
- " miter sunt notæ prædictæ formatæ, et diversa nomina sortiuntur.
- " Quædam enim notula dicitur : Punctum, quædam Virga, quædam Clivis major,
- " vel Clivis minor, quædam Quilisma majus vel minus, quædam Pressus major vel
- " minor, quædam Pes vel Podatus aut Pedatus major vel minor.
  - " Et Punctus ad modum puncti formatur, et adjungitur quandoque Virga,
- " quandoque Plica, quandoque Podato, quandoque unum solum, quandoque plura
- » pariter præcipue in tonorum descensu.
  - " Virga est nota simplex, ad modum virgæ oblonga.
- " Clivis dicitur a Cleo, quod est melum, et componitur ex nota et seminota, et signat quod vox debet inflecti.
- " Plica dicitur a plicando et continet notas duas, unam superiorem et aliam inferiorem.
- " Podatus continet notas duas, quarum una est inferior, et alia superior, ascendendo.
- " Quilisma dicitur curvatio, et continet notulas tres vel plures, quandoque ascen" dens, et iterum descendens, quandoque e contrario.
- " Pressus dicitur a premendo, et minor continet duas notas, major vero tres, et semper debet cito et æqualiter proferri.
- " Sed cantus adhuc per hæc signa minus perfecte cognoscitur, nec per se quisquam eum potest addiscere, sed oportet ut aliunde audiatur, et longo usu discatur; et propter hoc hujus cantus nomen USUS accepit.

(Ex summa musicæ Joann. de Muris. C. VI, An 1321.)

#### Nº IV.

#### LETTRE DE SAINT NOTKER.

(Gerb. - Script. Musicæ, tom. I, p. 95.)

#### NOTKER LAMBERTO FRATRI SALUTEM.

Quid singulæ litteræ in superscriptione significent cantilenæ, prout potui juæta tuam petitionem explanare curavi.

- A. Ut Altius elevetur, Admonet.
- B. Secundum litteras, quibus adjungitur, ut Bene, multum extollatur, vel gravetur, sive teneatur, Belgicat.
- C. Ut Cito, vel Celeriter dicatur, Certificat.
- D. Ut Deprimatur, Demonstrat.
- E. Ut Equaliter sonetur, Eloquitur.
- F. Ut cum Fragore seu Frendore Feriatur, Flagitat.
- G. Ut in Gutture Gradatim Garruletur, Genuine Gratulatur.
- H. Ut tantum in scriptura aspirat, ita et in nota idipsum Habitat.
- I. Iusum vel Inferius Insinuat, gratitudinemque pro G Interdum Indicat.
- K. Licet apud Latinos nihil valeat, apud nos tamen Alemannos pro χ græca positum CHlenige, id est, Clange, Clamitat.
- L. Levare Lætatur.
- M. Mediocriter, Melodiam, Moderari, Mendicando, Memorat.
- N. Notare, hoc est, Noscitare, Notificat.
- 0. Figuram sui in Ore cantantis Ordinat.
- P. Pressionem, vel Prensionem Prædicat.
- Q. In significationem notarum cur QUæratur? cum etiam in verbis ad nihil aliud scribatur, nisi ut sequens V vim suam amittere QUæritur.
- R. Rectitudinem vel Rasuram non abolitionis, sed crispationis Rogitat.
- S. Susum vel Sursum Scandere, Sibilat.
- T. Trahere vel Tenere debere, Testatur.

- V. Licet amissa in sua, Veluti Valde Vau græca, vel hebræa, Velificat.
- X. Quamvis latina verba perse incohet, tamen eXpectare eXpetit.
- Y. Apud Latinos nihil hYmnizat.
- Z. Vero licet et ipsa mere græca, et ob id haud necessaria Romanis, propter prædictam tamen R litteræ occupationem ad alia requirere. In sua lingua, Zitise require.

Ubicumque autem duæ, vel tres, aut plures litteræ ponuntur in uno loco, ex superiore interpretatione, maximeque illa, quam de B dixi, quid sibi velint, facile poterit adverti.



an Graduel Viderunt dans ses différentes notations, depuis St Grégoire-le-Grand, (VI. Siècle) jusqu'a mos jours\_et preuve de l'unite conservée dans les chants Liturgiques, depuis la même époque jusqu'au XVI. Siècle. Siècle fécond en malheureuses réformes.

VIII<sup>me</sup> Siècle. Antiphonaire de St Grégoire le Grand-Copie de L'autographe, envoyée par le pape Adrien à Charlemagne Pan 790, conservée à St Gal. Ni 359 (Voyez Pertz) Monum Germ t. 2. p. 101\_ les Bellandistes 12 tom d'avril p. 582 \_ Goldast. Script, rev. Germ. t.1. Jr.60\_Ekkehard IV Casus Sti Galli. Cap. III\_. Mabillon, Annal. Ben. t. 11 p. 185\_ Riesewetter No 25 etc. etc. Gazette de Leipzig.) (Lorsque des manuscrits, différents d'époque et de pays, s'accordent sur une version, on peut affirmer qu'on a retiouvé la phrase Grégorienne.] Dom Guéranger Albé' de Solesmes. Notations en neumes ou notes anciennes sans ligne. torrae salutare. De 1 nostri nes sines

subilate oco on mel

Tentiphenaire de Montpellier (manuscrit.)

noté en neumes et en lettres

dont voici la valeur: a b c d e f g h i l k l m n o p

Neus le plaçonsan X de le parce qu'il n'a pu être écret selon nousqu'aprés Tuebald de Se Amand.

(Cet anteur qui mournt vero 30 fit observer le premier qu'en ajoutant des lettres aux neumes, on lèverait toute incertitude our leur valeur touale.)

Plittus f f hk kikh kkk mik k kl kh khkh hkhkikh h ki kil

Ti de runt om nes fi nes ter- re sa lu ta
1 kikh hg hiklk kilmn lk kikh h ki k kkk hkgf fghkhf

re De - i nos - tri ju bi-la te De - o

fhk lmk kh/k/hg h/hg fgf fhk fhk khgfhghgf Genamusert très istemplet séloigne érobeaucoupé devess de la tradition commune.









<sup>(1)</sup> Nous sommes enfin parvenas à decouvrir en Angleterre des manuscrits du XIII. Siècle. Nous attachions à cette découverte la plus grande importance. l'Histoire en effet nous avoit fait connaître que Saint Grégoire lai même avait doté l'Angleterre du chant ecclésiastique et envoyé dans ce pays des maitres habiles formés à son école Le prince Abbé de S'Blaise qui a recneilli un grand nombres de témoignages à l'appui de cette assertion, prouve admirablement que le chant brégorien s'est maintenu dans cette. He des saints jusqu'à la malheureuse réforme qui avec son culte, est venu anéantir ses rites ses cérémonies et sa liturgie tout entière Unde palament quanta cura in Anglia sit conservata propagaitaque disciplina cantus Romann (berb: t.1.P. 260).

<sup>(2)</sup> Nous nous contentons de donner ici quelques indications, nous réservant de faire connaître dans un ouvrage à part les sources où nous avons puisé, et les lieux où se trouvent maintenant les manus crits que nous citons.

<sup>(3)</sup> Nous espérons pouvoir donner, avant peu de temps, ce travail au public.

### EXTRAIT DES GRADUELS DE L'ORDRE DES CHARTREUX.

Ces graduels imprimés à Lyon en 1674 et à Castres en 1756, à l'usage des Chartreux, sont entièrement conformes à leurs manuscrits

du XIe, XIIe, XIIIe et XIVe siècles.



Les Pères Chartreux ont conservé la substance de la phrase grégorienne plus longtemps et plus fidèlement que tous les autres religieux; une règle en effet leur interdisait d'introduire dans le chant ecclésiastique la moindre innovation. Leur méthode toutefois n'est pas à l'abri du reproche; car en donnant à toutes les notes une valeur égale, ils sont en opposition directe avec l'antique tradition; les lettres placées par Romanus sur les neumes du manuscrit de St Gall et expliquées plus tard par St Notker, ne laissent à cet égard aucune incertitude (1). Les manuscrits des Chartreux nous enseignent aussi leur manière de chanter la note double et triple que les anciens appelaient distropha, tristropha, ou si l'on aime mieux, pressus major, pressus minor. « Quando in cantu multæ sunt notæ simul junctæ, ibi quædam facienda est mora, et quo plures sunt notæ, ibi diutius immorandum, in hac enim mora quasi novus in cantu nascitur decor. » Ces manuscrits du reste sont, pour le chant, généralement conformes aux éditions qui suivirent immédiatement la découverte de l'imprimerie et qui furent publiées : à Bale en 1488, à Wursbourg en 1496, à Augsbourg en 1498, à Venise en 1499 et à Paris en 1519 pour l'usage de Salisbury.

(1) Les notes du chant grégorien avaient donc été jusqu'alors généralement suivies, mais on avait perdu le secret de son exécution, et à partir de cette époque des altérations déplorables vont commencer à naître dans les éditions de Venise en 1579, de Paris en 1697 et de Rome en 1614.

GRADUEL DE L'AN 1697. (Paris chez Balard, édition corrigée par Nivers.)



M. Nivers s'était occupé déjà de l'édition de 1638 et de celle de 1680 à l'usage des Prémontrés; le chant, dans ces diverses éditions est, on ne peut le méconnaître, considérablement altéré. M. Nivers a fait une longue dissertation pour chercher à se justifier, mais les raisons qu'il apporte ne sont point admissibles. Toutefois, grâce à l'approbation royale qui porte que l'édition de 1697 devra servir de modèle pour les éditions postérieures, elle a été généralement suivie. Là encore malheureusement ne s'est point arrêtée la manière des changements et des altérations.

### EXTRAIT DU GRADUEL DE L'ÉDITION DE MALINES (1848), pag 30.

Cette édition composée sur celle de Venise 1579, et de Rome 1614, a été dotée par Messieurs les rédacteurs d'un grand nombre d'altérations qu'ils décorent dans leur ouvrage du nom de corrections.



On remarque aisément que le chant est ici bien autrement dénaturé que dans l'exemple précédent; que serait-ce done, si nous pouvions ainsi reproduire, en le comparant, l'antiphonaire entier! Voilà ce qui arrive, lorsque le goût individuel appuyé sur les règles (2) plus ou moins comprises, se permet de toucher aux monuments antiques. La manie du changement conduit à une épouvantable confusion, du sein de laquelle on peut à peine déterrer les traditions premières (3). † (Ce repos sur la sixte est condamné par les anciens. Principla et fines distinctionum minime licet ad Sectas intendere). Gui d'Arezzo-Microl., c. XII, p. 43) (4).

<sup>(1)</sup> Primus ille litteras alphabeti significativas notulis...... assignavit (Canis, lect. ant. t. V.) quas postea.... Notker Babulus dilucidavit. (Ekkeardus, IV. in cas: St Galli, cap. 3.)

<sup>(2)</sup> Les éditeurs de Malines déclarent, pour se justifier, qu'ils se sont appuyés sur les règles; M. Nivers, préteud, dans sa dissertation, que les règles ont été l'unique base de ses travaux; les Bernardins du XII siècle invoquent les mêmes règles et voilà que ces règles nous ont donné à trois époques, trois versions différentes. Impossible donc d'arriver par cette méthode à la restauration des mélodies de St-Grégoire; l'accord universel des manuscrits comparés pouvait seul donner les moyens d'arriver à ce but. C'est là, comme le dirons plus bas, l'objet de nos travaux et ce qui nous a décidé à donner au public ce specimen des notations antiques.

<sup>(3)</sup> Il suffira, pour constater cette incroyable confusion, de mettre sous les yeux du lecteur la liste des éditions imprimées que nous avons été à même de parcourir. Nous omettons celles dont nous avons eu l'occasion de parler dans le courant de ce travail :

Paris 1527, chez Prévost. 1528 ibid — 1532 ibid — Lyon 1533 — Avignon 1554, édition à l'usage de Cluni — Paris 1554 — Venise 1563 ibid. 1566. Junctas — Anvers 1572 Plantin Chrystophore — Venise 1575 — Venise 1579 — Anvers 1599 — ibid. 1611 — Rome 1614 Giovanelli. Narbonne 1621 — Pavie 1622 pour les Chartreux — Paris 1653 pour les Bénédiciins — ibid. 1658 corrigée par Nivers — 1674 Lyon pour les Chartreux — Paris 1680 pour les Prémontrés, corrigée par Nivers — Paris 1686, Herissant — Paris 1697, édition de Nivers, dout l'approbation du roi porte quelle devra servir de modèle à toutes les éditions qu'on fera par la suite. Inutile de parler ici de celles qui furent imprimées dans le XVIII<sup>e</sup> siècle; elles ne sont que trop répandues, et parlent assez haut, pour attester les continuelles altérations qu'on leur a fait subir.

<sup>(4)</sup> Ce seul trait prouve que Giovanelli n'était pas très versé dans l'Esthétique de la tonalité Grégorienne.

# APPENDICE.

Nous plaçons ici en entier le Répons Viderunt, tel qu'il se trouve et dans la copie authentique de St. Grégoire le Grand, conservée à St. Gal, et dans le manuscrit de Montpellier. Au moyen de ce spécimen les connaisseurs pourront constater par eux-mêmes, que celui de Montpellier s'écarte souvent de la phrase Grégorienne en ce qui concerne les valeurs neumatiques, les valeurs temporaires et les différents monvements de la mélodie... Ainsi, pour citer un seul exemple : secit, se dans Montpellier ne porte qu'un seul son représenté par le signe virgula, et dans le mannscrit de St. Gal cette même syllabe ponte le signe podatus, qui toujours représente deux sons ascendants.

Les manuscrits Bénédictins du Palatinat, de Murbach, de Nordwich, etc., etc., sont ici d'accord avec la copie authentique de S. Grégoire... Au contraire le manuscrit de S. Evroult ne place aussi qu'une note sur cette syllabe; nouvelle preuve qu'il faut se tenir en garde contre les manuscrits français, et que, lorsqu'on veut rétablir la phrase Grégorienne dans toute sa perfection, on ne doit pas se contenter des manuscrits d'un seul

pays et d'une seule époque.

### RÉPONS-GRADUEL: VIDERUNT.

(Antiphonaire de S! Grégoire.-Manuscrit de S! Gal.)

Ry Viderum om met finet ten

rae salutare de 1 notum

inbolaie deo om nos ten

rie V Notum sect me

rie salve salv

# Manuscrit de Montpellier.

8 20 111 100 viderant om kkk mlk nef finer ter - P 1 III read ( r ! r A A the teh de bik the ki lim nos grind hibita de hick holding hilber for file the king fly her with the file has been raised to the state of the state klhfhklkhklkiklhfhræk de 110101 klhfhklkhklkiklhfhjgzkikikhfhfhghkklmin mm 11/1/1 bkh kh h h h kl hkh kh h h h h kl t klish gen gen klmn lk klich hkl kh 1 kh kkg hf ut with kitchitah king fit af ging fg bithg fgh king ihf

Cabula Meumarum transcripta ex codice membranaceo Sæculi XII, olim in monasterio Ottenburano, ordinis SuBenedicti, in Sueviā inferiori; nunc in bibliothecā Lapopergianā Marisburgi ad lacum Bodasniscum asservato-.

Punctura. Bibunetum: Tripunchum: Subpuncte .. dpostropha. Biftropha. Trytropha." Yirga? Binirgis. "Yirga prepunctif. "Yirga phibunctif. "Yirga Subbipunctif." Yirga, Conbipmentif. v. prripmentif. Subrripment "Contripunctif. Prediatesseris. Subdiatesseris. Condiatesseris. Concliapentes Concliapentes Cutturalis. C. pseunctes "ESubpunctif" Coupunctif. flexa? Strophica? Hexaresupina Sinnosa. Pef fubbipunctif. Jes Quesso. Pes Quessus subbi punctif. Pet flexus. Pet sieze resupinus. Pettrat? Petsinnosus. Per slexo stropyico of per slexo p bi punctif de l'es seminocalis. vt conexa. Ciniuoalis. E. p. punetis. E. p bipunctis "Quilisma" Q. prepuncte ad Q. pbipuncte ad Q. prepuncte " Rediatessere"
Prediapentii " Q'lisua puncte " Subbipuncte ad Q'lisua flerë. an Kesupinä. Semmocale. as Sinnosum.

Cablean neumatique, extrait d'un manuscrit du monastère de Montbach.

Epiphonus. Strophicus, Punct. Porrectus. Oriscus.
Virgula. Cephalicus. Clinis. Quilisma. Podatus.
Scandicus. Salicus. Climacus. Torculus. Ancus.
et pressus Minor et Major non pluribus utor.

Autre tableau extrait d'un manuscrit de Coulouse appartenant à Mr l'Abbé Berger, grand-Sicaire du diocèse.

Eptafonus. Strophicus. Punctus. Porrectus. Orescus.
Virgula. Cephalicus. Clinis. Quilisma. Podatus.
Scandicus. Salicus. Climacus. Torculus. Ancus.
et pressus Minor et pressus Major non pluribus utor.
neumarum signis erras qui plura refingis.

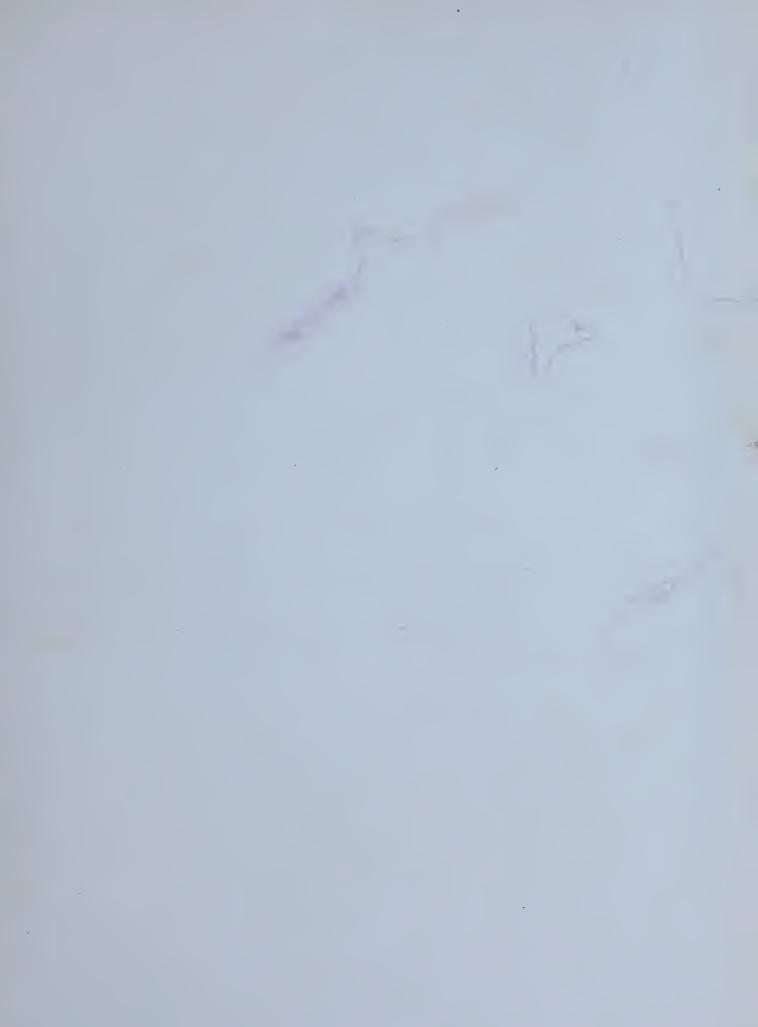



GETTY RESEARCH INSTITUTE

3 3125 00990 8555

